Supplément Radio-Télévision

- La Monda e Javidi 26 contembre 1001 - 24

QUARANTE-HUTTIÈME ANNÉE - Nº 14510 - 5 F

DIMANCHE 22 - LUNDI 23 SEPTEMBRE 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# **Ambiguïtés**

· bouquins des of

L y a en politique des erreurs, même passagères, qui collent durablement à la peau. Ainsi de l'incrédulité affi-chée par M. Mittarrand pendant L'opposition française fait remonter à ce moment d'hésita-tion le début de son désaccord

s'absoudre de tous les péchés et récuser a priori toute objection française à une politique plus de se produire et à quoi M. Mit-terrand, lors du voyage qu'il vient d'effectuer en Allemagne orientale, a voulu mettre un

'ALLEMAGNE et la France ont actuellement des décisions à prendre à propos de l'union monéteire, de la sécurité l'Est. Leurs intérêts ne sont pas n'est pas phis nouveau que la capacité des deux pays à surmanter leurs conflits d'intérêt

La nouveauté, c'était l'impression restentir par Paris que les Allemands commençaient à ne plus tenir l'entante avec la iue, mais pour une entrave insupportable à des aspirations de caractère nationaliste. Un ces derniers temps à nourrir cette crainte : cela va des tergiversations allemandes à propos de l'union monétaire à l'absence de concertation sur la crise youcertains discours en direction d'une Europe centrale qui fut autrefois considérée par l'Allemagne comme son arrière-cour. Quant à la campagne critique dont M. Mitterrand faiseit l'objet dans une partie de la presse allemande, elle n'engageait certes que les journalistes, mais les dirigeents ne s'empressaient pas de lui opposer de ferme

CELA fut fait dans une large masure lors de la visite du président français en Allemagne, tant par la reaffirmation par les deux parties des objectifs com-munautaires (la conclusion de lors du sommet europésn de décembre) que par une démarche-conjointe, à défaut d'être efficace, à propos de la

Dans la dégradation des relations franco-allemandes, qui viennent ainsi d'être rafistolées, la France avait aussi sa part de responsabilités : M. Helmut Kohl pouvait ainsi regretter que le pouvait ainsi regretter que le chef de l'Etat français n'ait pas renoncé assez vite à certaines rigidités mentales relatives à la préservation de l'Etat fédéral, comme il vient tardivement de le faire. Le nicent changement de ton de Mi. Mitterrand à propos des relations futures des pays d'Europe contrale avec la CEE fait également droit aux convictions allemandes selon lesquelles on pe pair rolus môner l'auproon ne peut plus proner l'appro-fondissement de la Communauté sans promettre aussi d'étudier

10 L

Escore fallait-il que l'on cesse de laisser entendre que ces deux projets sont radicalement antinoques. C'est, au moins officiellement, ce qui vient d'être fait. Lire page 4 l'article de CLAIRE TRÉAN



# franco-allemandes

Le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé sur une intervention

D'importants mouvements de troupes ont et Vinkovci. Le président croate, M. Tudjman, été signalés vendredi en plusieurs régions de la proposé à Belgrade de mettre fin au blocus Bosnie-Herzégovine, Les autorités bosniaques des casernes fédérales en échange d'un arrêt ont exigé le retrait de ces unités fédérales et des opérations. Il n'avait apparemment reçu décrété la mobilisation de leur défense territo- aucune réponse samedi en fin de matinée. riale. La colonne blindée de l'armée yougo- Aux Nations unies, les « consultations prélimislave entrée vendredi en Croatie s'est scindée naires » ont mis en lumière les divisions au en trois autour des villes de Vukovar, Osijek sein du Conseil de sécurité.

## La « bataille des casernes »

Un coup de pied négligent, et la casquette d'officier de l'armée yougoslave fait un vol plané avant d'atterrir sur un tas de gravats où traîne déjà le drapeau de

L'une des casernes de Varazdin, ville de cinquante mille habitants, à soixante-dix kilomètres

Lire aussi

lumière les divisions au sein du Conseil de sécu-

■ Les « consultations préliminaires » ont mis en

rité des Nations unies par AFSANÉ BASSIR POUR

Lord Carrington : une

■ Budapest durcit le ton

d'interposition

■ Le SPD allemand et l'in-

pages 3 et 22

ternationale socialiste

réservés sur une force

aristocratique désinvol-

par LAURENT ZECCHINI

par YVES-MICHEL RIOLS

par HENRI DE BRESSON

Vendredi 20 septembre, elles y laquelle elle s'est arrêtée : ont fait le ménage. Au-dessus du 11 h 30. C'est à midi - vingtposte de garde, deux drapeaux quatre heures après l'entrée en croates flottent fièrement, tandis que, accrochés à des tubes de selon les combattants croates qui métal et à des manches à balai, ont pris la place des militaires des drapeaux blancs taillés dans des draps pendent encore aux ment rendus. fenêtres du bâtiment principal, dont les murs sont grèlés d'im-

au nord de Zagreb, avait été pacts. Une horloge traîne à terre; prise jeudi par les forces croates. ses aiguilles indiquent l'heure à fédéraux, ceux-ci se sont finale-

La guerre civile en Yougoslavie

L'offensive serbe se poursuit en Croatie et menace la Bosnie



# La France, le sol et le sang

Dans son article sur l'immigration, M. Giscard d'Estaing a remis en question l'un des fondements du droit de la nationalité

par Robert Solé

M. Giscard d'Estaing ne s'est pas fait pièger au cours d'une émission de radio. Il n'a pas laissé échapper une petite phrase imprudente au cours d'un banquet. C'est par une intervention calculée, aux termes soigneusement pesés, que l'ancien président de la République fait, dans le Figaro-Magazine, une sortie fracassante sur l'immigration.

phobie d'une partie croissante de l'opinion française et des batailles d'influence à droite. Mais pourquoi avoir concentré le tir sur le code de la nationalité?

On peut y voir deux raisons. D'abord, c'est un sujet qui touche à plusieurs thèmes sensibles : l'identité nationale, les enfants la démographie l'égalité des droits entre Français et étrangers ou les séquelles de la

Tactiquement, cela peut s'expli- colonisation. Comme le mot du sang » est chargée de nombreuses connotations. C'est aussi un sujet que les socialistes ont dangereusement neglige, donnant l'impression d'ignorer les propositions de la commission des «sages» (nommée, il est vrai, par M. Chirac lorsqu'il était premier ministre au temps de la cohabi-

Lire la suite et l'article de PHILIPPE BERNARD, page 8

#### Paris renoue prudemment avec Pretoria

M. Strauss-Kahn, ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, achève jours à Pretoria. En placant la reprise du dialogue avec l'Afrique du Sud sur le terrain économique, le gouvernement renoue prudemment avec le pays de l'apartheid finissant. Mais l'embargo sur les importations de charbon ne sera levé qu'à la fin de l'année.

Lire page 19 l'article d'ÉRIC FOTTORINO

# La mort d'un bagne fantôme

Le « mouroir » secret de Tazmamart, où croupissaient des détenus politiques marocains, a été évacué et rasé

RABAT de notre envoyé spécial

Tazmamart, mot-tabou. C'est en mai dernier, lors de son premier congrès, que l'Organisation marocaine des droits de l'homme (OMDH) avait évoqué, pour la première fois en public, l'existence de ce bagne, où avaient été relé-gués une soixantaine de militaires, condamnés pour leur participation à une tentative de putsch, à Ski-rat, en juillet 1971, ou à l'attaque contre l'avion royal, en août 1972. Saisie au début de l'année de ce a douloureux dossier » par les familles des victimes, l'OMDH avait ainsi osé mettre le pied dans le « jardin secret» de Hassan II, adressant même à son premier

réponse. Situe dans le Haut Atlas, à proximité de Rich, le bagne de Tazmamart était fait de cachots souterrains, où étaient confinés, dans des conditions atroces et dégradantes, ces militaires perdus.

«On vit comme des chauves souris», avait écrit, en octobre 1990,
l'un de ces emmurés vivants dans un message parvenu aux siens.

ministre une lettre demeurée sans

Rejoints par les trois frères Bourequat, de nationalité française, qui avaient eu des démêlés avec la police, les « pensionnaires » du bagne, qui avaient,

pour la majorité, purgé leur peine, ne voyaient pas le bout de leur épreuve. Une trentaine sont ainsi morts à petit feu, de maladies, d'épuisement ou de folie. L'un d'eux, avant de se suicider en juin 1990, aurait déclaré à ses voisins de cellule : « La seule façon de quitter Tazmamari, c'est de mourir...» Il en restait encore une trentaine, qui auraient été, selon des sources locales dignes de foi, transférés dans des établissements pénitentiaires à Kénitra et à Meknès, où ils pourraient être «remis en forme» en vue d'une prochaine libération.

Un seul détenu, M'Barek Touil, ancien lieutenant de l'armée de l'air, condamné à vingt ans de prison, bénéficiait, semble-t-il d'un «régime de faveur», que lui valait le fait d'avoir pour épouse une ressortissante américaine. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si la rumeur de la destruction du begne de Tazmamart devient réalité à quelques jours seulement du voyage officiel de Hassan II aux Etats-Unis. De passage à Rabat en août, M. James Baker, aurait insisté auprès de ses interlocuteurs marocains sur le prix que son pays attachait au règlement rapide de cette affaire.

JACQUES DE BARRIN

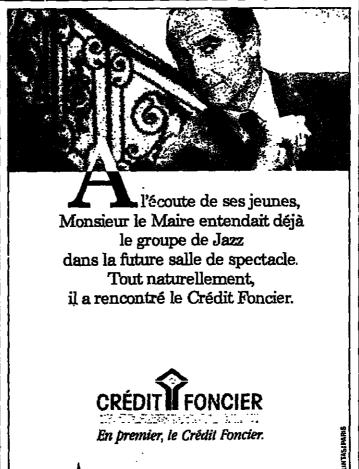

#### DC-10 d'UTA : la piste libyenne

L'enquête sur l'attentat qui avait coûté la mort à 170 personnes s'oriente vers les dirigeants libyens.

Le cabinet de M. Mitterrand

Plusieurs changements pour améliorer la communication. page 9

La situation dans le Caucase L'Arménie se prononce pour l'indépendance et M. Eltsine

se rend dans la région. «Le grand jury RTL-le Monde»

M. Pierre Bérégovoy invité dimanche à 18 h 30.

#### HEURES LOCALES

■ La Venise verte menacés ■ L'aide aux personnes âgées dépendantes Amiens s'expose ■ Tempête au Cap-d'Agde
■ La RATP réhabilite la station de métro ■ « Tick'art »
à Lyon ■ Le grand espoir des petites villes

pages 15 à 17

A L'ETRANGER: Algebra, 4.50 DA; Marco, 8 DH; Turisin, 750 m.; Alemagra, 2.50 DM; Australia, 2.5 SCH; Balgique, 40 FB; Canada, 2.25 S CAN; Antilias Réunion, 9 F; Côte-d'Ivoira, 485 F CFA; Damemark, 14 KRD; Espagna, 190 PTA; G.B., 85 p.; Grice, 220 DR; Marcia, 1,20 £; Italia, 2 200 L; Lucembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Paye-Bas, 2,76 FL; Portugal, 170 ESC; Sánégai, 450 F CFA; Suèce, 16 KRS; Sussae, 1,90 FS; USA (NY), 2 S; U 4

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94862 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-26
Télécopleur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

Edité par la SARL le Monde Durée de la société ; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social: 620 000 F

Principaux associés de la société :
Société civile

« Les Rédacteurs du Monde ».
« Association Hubert-Beuve-Méry:
Société anonyme
des lecteurs du Monde.
Le Monde-Entreprises.

M Jesseure Le general effects

Monde PUBLICITE

M. Jacques Lesourne, gérant.

Philippe Duputs, dureneur commercia-15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tel : (1) 46-62-72-72 Tèlex MONDPUB 634 128 F Tèlex : 46-62-98-73. Société filiale de la SARL le Monde et de Régie Preuze SA.

Imprimerie
du « Monde »
ful " r. M.-Gunsbourg
1452 IVRY Cedex eproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE

enseignements eur les microfilms e index du Monde au (1) 40-85-29-33

TÉLÉMATIQUE psez 36-15 - Tapez *LEMONDE* ou 36-15 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** l, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

| TARIF  | FRANCE  | SUISSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMB.<br>PAYS-BAS | AUTRES PAYS voic tornale CEE |
|--------|---------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 3 mais | 460 F   | 572 F                                     | 790 F                        |
| 6 mais | 890 F   | 1 123 F                                   | 1 560 F                      |
| 1 111  | I 620 F | 2 986 F                                   | 2 968 F                      |

**ÉTRANGER:** par voie aérienne pour vous, abonnes renvoyez ce bulletia accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus on par MINITEL. 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indi-quant leur numéro d'abonné.

| BULLETIN      |
|---------------|
| D'ABONNEMENT  |
| DURÉE CHOISIE |

1 90

Nom:

3 mois

Adresse :

Localité : \_

ruillez avoir l'abligeance d'écrire tous l ons propres en capitales d'Imprimerie. PP. Paras RP 111 MON 0

## Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : acques Lesoume : gérant firecteur de la publication Bruno Frappat directeur de la rédaction Jacques Gulu directeur de la gestion Manuel Lucbert socrétaire général

Rédacteurs en chef

Anciens directeurs Hubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

Il y a dix ans

# Le TGV Paris-Lyon sauve le chemin de fer

Paris par train à grande vitesse fut, incontestablement, le 22 septembre 1981, une de ces ironies de l'histoire qui jalonnent la vie politique. Voulu par Georges Pompidou peu avant sa mort, en 1974, maintenu par Valéry Giscard d'Estaing, qui ne l'aimait guère, ce train fut inauguré par François Mitterrand quelques mois après le début de son premier sentennat. début de son premier septennat.

Le nouveau président de la République Le nouveau président de la République était revenu sur son manque d'enthousiasme initial au vu de «cette superbe réalisation technique», et ce fils de cheminot traça dans son discours une voie royale pour le TOV: "Je demande de préparer le projet de train à grande vitesse, le TGV Atlantique, qui desser-vira cette fois l'ouest de la France (...). Et je vira cette jois i ouest de la France (...). Et je souhaite que soient reprises les études prélimi-naires pour la liaison à grande vitesse vers le nord de la France et la Belgique, puis, dans l'avenir, vers la Grande-Bretagne lorsque le projet franco-britannique de tunnel sous la Manche sera adopté. « Le chemin de fer allait trouver une nouvelle jeunesse à 260 km/heure, grâce à ce train qui mit Lyon à deux heures de Paris.

Les pères du TGV furent nombreux et, dans leur grande majorité, cheminots, Car, derrière André Segalat, président de la SNCF au début des années 70, et Jean Dupuy, patron du projet futuriste «CO3», avant de devenir directeur du matériel puis directeur général, c'est toute la société nationale qui sut se mobiliser pour mettre au point le train

La situation de la SNCF n'était pas réjouissante. Elle perdait régulièrement une clientèle que l'extension du réseau autoroutier et la rapidité des avions d'Air Inter dissua-daient d'emprunter le train. Ce fut, en 1964, l'expérience japonaise du Shinkansen, reliant Tokyo à Osaka à 210 km/heure, qui donna aux ingénieurs français l'idée que la vitesse pouvait être une planche de salut. Ils l'expérimentèrent en testant, en 1967, les 200 km/heure avec le Capitole Paris-Tou-

#### La fin du TGV à gaz

Ils commencèrent alors à plaider auprès du gouvernement que la voie entre Paris et Lyon approcherait de la saturation vers 1976 avec deux cent soixante trains par jour, les trains rapides comme le *Mistral* ayant de plus en plus de mal à se fautiler entre les «pata-chons» de marchandises. Plutôt que le doublement de la voie existante, qu'ils chiffraient à 3 milliards de francs, les cheminots proposèrent de construire une voie entièrement nouvelle, plus courte de 90 km que la ligne classique et permettant de beaux galops au seul TGV.

Les choix techniques s'enchaînèrent. Ils furent conservateurs. L'aérotrain de l'ingénieur Jean Bertin et le train à sustentation magnétique furent vite écartés en raison de leur faible capacité ou de leurs aléas techni-ques. On retint la technologie éprouvée de la roue métallique sur le rail métallique qui permet seule aux trains à grande vitesse d'em-prunter aussi le réseau existant. La crise pétrolière de 1973 sonna le glas de la solution de propulsion par turbine à gaz qu'expérimentait le prototype 001, capable de pousser jusqu'à 318 km/heure. Le tout-électrique s'imposa donc d'autant plus facilement que les centrales électriques nucléaires françaises produisaient des kilowatts à revendre.

Enfin, la SNCF voulut une voie peu coûteuse, c'est-à-dire comportant peu d'ouvrages d'art et pas de tunnels. Cela supposa des pentes maximales de 35 pour 1 000 (35 millimètres par mètre), soit trois fois plus fortes que les pentes tolérées par les trains classiques. A titre d'exemple, dans ce genre de pente la tête d'un TGV double, long de 400 mètres, se situe 14 mètres plus haut que

Pour que le TGV soit capable de ces esca-ades, il fallut que les ingénicurs d'Alsthorn et d'ANF Industries trouvent le moyen de l'allé-ger. Ils optèrent pour une réduction du nombre des bogies-moteurs (six sur treize) et par l'emplacement des bogies (chaque ensemble de quatre roues supporte l'extrémité de deux voitures). Ces choix avaient pour inconvénient de rendre le convoi indissociable autrement qu'en atelier et pour avantage de réduire la charge par essieu à 16 tonnes. La SNCF l'emporta auprès de Georges Pompi-dou contre l'avis de Valéry Giscard d'Estaing, qui, comme tout bon ministre des finances trouva que le TGV était trop cher. Le député

Mitterrand n'y était guère plus lavorable, qui ronchonnait dans les couloirs du Palais-Bourbon: «Entre nous, ce TGV ne nous causera que des ennuis et il ne servira à rien dans nos debeneraments et et ne servira à rien dans nos dévartements. »

Attitude normale d'élu d'une région où le Athlude normale d'elu d'une region ou le TGV ne s'arrête guère, comme fut normale l'attitude de Robert Poujade, maire de Dijon, qui plaida, en vain, pour que la ligne nouvelle passe par sa ville. Normale encore l'hostilité des écologistes, des agriculteurs, de Jean Courtois, membre de l'Académie de médecine, et de Henri Vincenot, romancier, qui dénoncèrent le bruit du futur bolide et les amputations des propriétés occasionnées

en furent pour leurs frais. «Le TGV, put-on lire sous la plume du Mouvement d'écologie politique, ne concurrence pas la route, car il ne remplit aucune fonction de cabotage, et ne concurrence pas l'avion, plus rapide et plus souple sur moyenne et longue distance. Il relève finalement d'une conception périmée du déplacement à l'heure de la téléinformatique » (le Monde du 24 septembre 1981).

Les résultats infirmèrent ces analyses. Le nombre de voyageurs quotidiens passa de 14 000 en décembre 1981 à 33 800 en décembre 1983, et la moyenne quoti-dienne de l'année 1990 fut de 53 970 clients.

de 700 km aujourd'hui. Un tel objectif suppose la construction de seize lignes nouvelles, qui coûteront, avec leur matériel roulant, 210 milliards de francs (valeur 1989).

Les industriels allemands, regroupés der-rière Siemens, Krauss Maffei et ABB et la Bundesbahn n'ont pu mettre en service leur nere Stemens, Kranss Matter et ABB et la Bundesbahn n'ont pu mettre en service leur Inter City Express (ICE) qu'en juin 1991 entre Hambourg et Munich. Aussi les Espagnois, les Belges et les Britanniques ont-ils choisi les grands principes du TGV français. Il n'est pas jusqu'au Texas qui n'ait opté, en mai dernier, pour la technologie française afin de relier, à 300 km/heure, Houston, Dal-



Le jour de l'inauguration, M. François Mitterrand, président de la République, et M. Charles Fiterman. alors ministre

par la future infrastructure. Avec un peu de mauvaise foi, la SNCF repondil que le TGV ne ferait pas plus de bruit qu'un train classique lancé à 160 km/heure. Elle fut plus convaincante lorsqu'elle avança que les surfaces exigées par sa voie à grande vitesse l'excéderaient pas celles de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Les chocs pétroliers des années 70 et la nécessité d'économiser l'énergie balayèrent les dernières réticences. Les travaux commencèrent en 1976. Pour faire bonne mesure et pour expérimenter la voie et le matériel roulant, la rame nº 16 battit, le 26 février 1981, le record du monde de vitesse à 379,150 km/heure, à la hauteur de Moulins

C'est donc l'esprit tranquille que, sept mois plus tard, la SNCF put mettre en service un TGV qui lui avait coûté une dizaine de milliards de francs et qui rapprochait singulière-ment le train de l'avion. La touche aéronautique du TGV fut perceptible par le voyageur qui fut soumis, pour la première fois, à une réservation obligatoire qui excluait en prin-cipe de prendre le TGV au voi comme un vulgaire train Corail. Pour le conducteur, ce fut l'apparition d'une signalisation lui indi-quant en cabine, et non plus sur le bord de la voie, la vitesse à respecter. Les brouillards bourguignons et les 260, puis 270 km/heure pratiqués ne permettaient plus à l'homme de déchiffrer à coup sûr les panneaux. D'autre part, le contrôle par les automatismes devint implacable : que le conducteur excède de 15 km/heure la vitesse autorisée, et le freiπage d'urgence se déclenche.

Dix ans avant le TGV Atlantique et l'ICE allemand, le TGV Sud-Est connut des mala dies de jeunesse : usure trop rapide des roues, cailloux du balast projetés à distance par temps de neige, rupture du câble d'ali-mentation électrique, etc. Les ingénieurs trou-vèrent des parades à ces maux et même aux ribrations désagréables d'une suspension à ressorts qui empêchèrent longtemps les voya-geurs d'écrire proprement. Mais les Cassandre

tèle des autoroutes et plus encore sur celle des compétenes aériennes. Air Inter y pérdit la moitié de ses passagers entre Orly et Lyon-Satolas. Les cent huit rames de la ligne nouvelle furent, tout au long des années 80, les seuls trains de voyageurs à voir progresser leur fréquentation, et notamment chaque foi qu'elles prolongèrent leur trajet jusqu'à Genève, Bourg-Saint-Maurice, Grenoble,

Nice, Toulon et Perpignan. En attirant la clientèle d'affaires (+ 105 % en dix ans), qui s'était détournée du train, le TGV contribua à redorer le blason de la société nationale, qui a retrouvé, grâce à lui, fierté et perspectives d'avenir. Même les comptes se révélèrent florissants : dès 1982, la ligne Sud-Est affichait un excédent brut de 478 millions de francs, et, en 1984, tous rem-boursements et amortissements déduits, elle laissa un bénéfice net de 401 millions de francs à la SNCF, qui a achevé de la payer en 1990.

#### Un réseau de 4700 kilomètres

Aucun accident sur la voie à grande vitesse. 20 millions de passagers par an, un taux d'occupation de 74 %: les gouvernements de gauche comme de droite se persuadèrent que les réticences des finances, des agriculteurs et des Verts n'avaient pas lieu d'être. Ils lancèrent le TGV Atlantique, qui mit, en 1989, Le Mans à une heure de Paris et, en 1990, Bordeaux à trois heures de la capitale; puis un TGV Nord qui, en 1993, gagnera Lille (une heure) et Londres (trois heures) grâce au tunnel sous la Manche. En attendant de pousser jusqu'à Braxelles et

Pour achever de faire de la France plaque tournante de la grande vitesse ferroviaire européenne, la SNCF a porté, le 18 août 1990, sur la ligne Atlantique, le record du monde de vitesse à 515,3 km/heure, et le gouvernement a arrêté, au printemps dernier, un schéma directeur des TGV. Celui-ci retient l'hypothèse d'un

las et San-Motonio d'ici alla fin du siècle. On attend, d'autre part, les décisions des gouver-nements coréen et surtout talwanais, qui entendent faire profiter leurs

La Since ne s'endort pas sur ses tauners de la ligne Sud-Est, qui demenne la plus ren-table de son réseau. Elle y a programmé de réelles améliorations. Le 27 septembre, les TGV relieront Lyon à Nantes et à Rennes, via Massy dans la banlieue parisienne, sans entrer dans Paris. En 1992, la modernisation de leurs embrayages autorisera les rames Sod-Est à rouler à 300 km/heure, comme leurs cadettes de la ligne Atlantique. En 1994, le contournement à grande vitesse de Lyon jus-qu'à Valence, via l'aéroport de Satolas, fera gagner quelques dizaines de minutes. En 1996, pour sumente le secreté de la liere 1996, pour augmenter la capacité de la ligne proche de la saturation, la SNCF mettra en service des rames à deux niveaux entre Paris et Lyon. Enfin, avant la fin du siècle, le prolongement des voies nouvelles au-delà de Valence jusqu'aux rives de la Méditerranée réduira à trois heures le voyage entre Paris et Marseille ou Montpellier, à trois heures quarante minutes le voyage vers Perpignan et à quatre heures celui vers Nice.

Au TGV Sud-Est les voyageurs avertis pré-Au TGV Sud-Est les voyageurs avezus proferent le TGV Atlantique, plus moderne et confortable, au point qu'à 300 km/freure ils n'ont pas l'impression de rouler plus vite que dans un train normal. En revanche, ceux qui ont en la chance de voyager dans la cabine ont en la chance de voyager dans la cabine de conduite préférent la ligne du Sud-Est, car ils restent sous le charme d'une voie moins banale que celle de la Beauce et qui franchit les montagnes russes du Morvan dans un paysage de toute beauté. Quant aux conduc-eurs, ils adorent économiser le courant électrique et respecter les limitations de vitesse en coupant le moteur dans les descentes. Les en coupant le moteur dans les descentes. Les plus habiles sont parvenus à rouler en roue libre (et à 270 km/heure) pendant 189 km sur les 389 que compte la ligae nouvelle. Le TGV comme jouet géant : qui l'ent cru?

**ALAIN FAUJAS** 

"GRAND JURY" RTL - Le Monde

dimanche 18h30

animé par

Henri MARQUE

avec André PASSERON et Érik ISRAELEWICZ (le Monde) Dominique PENNEQUIN et Jean-Yves HOLLINGER (RTL)

en direct sur

& " consultation k divisions and  $(\mathbb{T} A, \mathbb{C}^{n\times N})$ green seen

LE PREMER M

abon gros **an<del>alas "美</del>麗** COLOR DE PORTE DE COMMANDE britterer net angelt it - Marram president 🍂 🐞 Differen uner in a main am) 5.50

Professional Company

....

Although the standard and THE PARTY OF THE P Parties and the control of the state of the control The Land to Company Barryon ver veriff. Bittalle jung mer gering fine the state of the same Para andrew or house to PRINCES CONTRACTOR IN different and and the second Established States 新華 たっという 事情 To be strong to the second itan dana manana dan aka 😝

FOR THEFE THE REAL PROPERTY. But the second of the second second The second second File 2279 4.4. 19 17 75 84 49 16 Control of the first The first and the second second Street Action to the same Ser Auto Critic and a second sec

The same of the sa inesses of party in the series Military and the state of the s the state of the s Con 1 See 1 Will Separate Separate de la constante de la No. Ed & Leave State of the last o the state of the state of and the party of the party of

a Ecounty et appronder a

Banga Agenta and an array and agenta agenta

traction of the state of the st And a second second second And the second second

See It has seen the see

STATE STATE OF THE STATE OF Secretary for the secretary of the secre

Secretary of the second second A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

•• Le Monde • Dimanche 22 - Lundi 23 septembre 1991 3

## Les mouvements de l'armée fédérale s'étendent à la Bosnie-Herzégovine

L'armée fédérale yougoslave a lancé vendredi 20 septembre une attaque sur trois fronts contre la Croatie, tandis que la Bosnie-Herzégovine décrétait la mobilisation de sa défense territoriale.

chemin des

Une colonne de sept cents blindés, canons autotractés et véhicules de transport de troupes, s'est scindée en trois pour encercler les villes de Vukovar, Osijek et Vinkovici, dans l'est de la Croatie. C'est la plus importante concentration de

troupes yougoslaves depuis le début du conflit en Croatie. Les autorités de cette République ont lancé un appel à la mobilisation générale dans la partie orientale de la Croatie.

Le président croate, M. Franjo Tudj-man, a proposé vendredi soir au ministère fédéral de la défense, le général Veljko Kadijevic, de mettre fin au blocus des casernes fédérales en Croatie en eau, électricité et approvisionnement alimenopérations militaires de l'armée yougos-

Dans la soirée, des navires de guerre yougoslaves ont bombardé le port de Split, en Croatie.

Une douzaine de projectiles ont atteint le port. D'autres combats ont eu lieu autour d'un héliport militaire attaqué par les forces croates à Split, selon l'agence

D'importants mouvements de troupes aussi été signales en différents points de la République de Bosnie-Herzégovine.

lave. M. Tudjman demandait une réponse avant vendredi à minuit. où des barricades ont été dressées sur les routes pour empêcher les troupes fédéroutes pour empêcher les troupes fédérales de pénétrer en Croatie. La République de Bosnie-Herzégovine, peuplée d'un mélange explosif de Serbes, de Croates et de musulmans, a mobilisé sa défense territoriale et annoncé l'envoi d'une mission à Belgrade pour exiger que les unités sédérales « quittent le territoire bosniaque par la route qu'elles ont empruntée pour venir». Pour le vice-premier ministre bosniaque, M. Mahmet Cahajic, les manœuvres de l'armée yougoslave constituent

zégovine. « C'est le début potentiel d'un conflit terrible et très sanguinaire » dans cette République, a-t-il averti.

Pour sa part, le président de la fédération yougoslave, le croate Stipe Mesic, a appelé les soldats et officiers de l'armée fédérale à désobéir et à déserter. En Serbie même, une première série de manifestations contre la guerre en Croatie a cu lieu vendredi dans la province septentrionale de Voïvodine. - (Reuter, AFP.)

#### Aux Nations unies

## Les « consultations préliminaires » révèlent les divisions au sein du Conseil de sécurité

NEWFYORK

(Nations unies)

correspondence Pour la première fois depuis le début de la crise yougoslave, les cinq membres permanents du conseil de sécurité des Nations unies, sellicités par les Douze, en ont débattu vendredi 20 septembre. Selon des participants, la réu-nion s'est « mai déroulée ».

Ces diplomates soulignent que la Chine s'est montrée pour le moins « très réticente», et que l'Union soviétique, « évidemment inquiète», a proposé que le secré-taire général, M. Perez de Cuellar, fasse appel à tontes les parties en Yougoslavie et se rende sur place. Les Britanuiques out demandé, avec beaucoup de circonspection, que les consultations continuent. Quant aux Etats-Unis, ils a se

Convoqué vendredi pour envisager la succession du secrétaire général, le Conseil de sécurité que préside la France en septembre – a de nouveau évoqué la Yougoslavie. «Si on devait voter ce solr, l'idée française de l'envoi d'une sorce d'interposition ne recueillerait que deux, peut-être trois voix favorables », observait un

Le représentant de la Roumanie a déclaré quant à lui qu' «il est hors de question pour l'ONU d'in-tervenir en Yougoslavie»; celui de l'Inde a ajouté: « On n'est pas là pour innover» ... L'Inde s'est fortement «opposée à toute décision du Conseil pour des raisons de principe», de même que la Chine, membre permanent, l'Equateur et Cuba. Ni les trois membres africains du conseil, ni le Yémen ne se sont prononcés. Les diplomates français insistent sur le fait que pour le moment les pourparlers ne

sont que des « consultations préli-

minaires ». C'est le Canada qui avait déposé dans la nuit de jeudi à vendredi la première demande d'une réunion formelle du Conseil. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité. l'ambassadeur canadien, M. Yves Fortier, observait que « la situation en Yougoslavie pourrait compromettre la paix et la sécurité inter

Le représentant de l'Autriche ent membre du Conseil de sécurité - avait pour sa part demandé des consultations informelles, en rappelant « le principe selon lequel toute modification des frontières par la force est inaccepta-ble et que toute solution devrait garantir les droits de toutes les parties dans toutes les Républiques». Il y a quelques jours, le président de la fédération yougoslave, M. Stipe Mesic – un Croate, – avait écrit une lettre aux Nations unies demandant une intervention de l'organisation.

#### Onelle\_base \_\_ juridique?

Quelle peut être la base juridique d'une action de l'ONU? Le chapitre 8 de la Charte autorise des organismes « régionaux » à régler les affaires qui «touchent au maintien de la paix et de la sécu-rité internationale ». Mais ce cha-pitre, qui permettrait à la Communauté européenne d'envoyer une force d'interposition en Yougoslavie, n'a aucun caractère contrai-gnant, à la différence du chapitre 7, qui permet une application des décisions de l'ONU « par tous les moyens, y compris la

Pour l'instant, aucun texte ne circule à l'ONU. Une nouvelle réunion des cinq membres perma-nents consacrée à la succession de M. de Cuellar devrait avoir lieu lundi soir. Elle devrait être l'occasion de rouvrir le dossier yougoslave. Une réunion formelle du conseil sur la Yougoslavie est prévue pour jeudi «au plus tard».

AFSANÉ BASSIR POUR la capitale croate en ville morte. De

## La «bataille des casernes»

Chaque camp rejette sur l'autre la responsabilité de la poursuite des combats, les Croates accusant l'armée de tirer sur la population, et les militaires reprochant à la garde nationale de continuer à les assièger. Quoi qu'il en soit, le mot même de nêve a totalement disparu du langage serbe ou croate. Les prochains jours seront déterminants dans un conflit qui a pris une nouvelle ampleur du fait d'une constante mobilisation serbe, assortie d'une impressionnante démonstration de

La longue colonne blindée partie jeudi de Belgrade vers la Croatie – et sur le sort de laquelle on se montre très discret à Zagreb, confiant simplement qu'elle est entrée en Sla-vonie et s'y est heurtée à une certaine résistance - n'est apparemment plus la seule à menacer les positions croates. L'armée les aurait déjà attaquées en force, à Vukovar notamment, tandis que les bombardements et les accrochages continuaient en divers points du front.

L'agence Hina de Zagreb signale une multiplication des concentrations de réservistes serbes, notamment aux frontières croates de la Bosnie-Herzégovine. Plusieurs dizaines de milliers de troupes fraiches menaceraient ainsi ouverte-ment la Croatie diaemobilisation aurait atteint une telle ampleur, indi-que Hina, que le ministre bosniaque de la défense, M. Jerke Doko, aurait, envoyé un message a son homologue fédéral, le général Radijevic, pour lui signaler qu'elle n'était pas conforme aux réclet en vineur et que l'armée fédérale n'arme - comme par hasard que les représentants d'une seule République.

M. Doko ne donne aucune précision sur la nationalité en question, mais il s'agit indubitablement des Serbes. Cette «militarisation» de la Bosnie préoccupe visiblement Zagreb. Le président fédéral (croate), M. Stipe Mesic, désormais replié à Zagreb, est allé jusqu'à estimer ven-dredi que «la guerre a déjà com-mencé en Bosnie». Les médias croates font de leur côté mention du mécontentement de la population

ces convois de réservistes. Parallèlement, Zagreb a vécu une trois alertes aériennes qui ont préci-pité les gens dans les abris et ont transformé pendant quelques heures SLOVÉNIE BOSNIE-HERZĖGOVINE

plus, des coups de feu retentissent à intervalles réguliers, entretenant la hantise de tireurs isolés.

**ADRIATIOLE** 

nes de combat et oc

Face à ces coups de bouton de l'armée, et alors que le président Mesic a appelé celle-ci vendredi à réintégrer ses casernes, les soldats et les officiers à ne pas «prendre part à l'agression» contre la Croatie et à n'obéir qu'au « pouvoir légal », le novement coste a décrété une mobilisation générale dans la seule province orientale de la Slavonie, objectif de la principale colonne militaire partie de Belgrade et théâtre des principaux affrontements de vendredi à Vukovar, Vinkovci et Osijek.

Pour le moment, il n'est toujours pas question d'étendre cette mobilisation générale à l'ensemble de la Croatie, bien que de nouveaux réservistes aient reçu ces derniers jours, notamment à Zagreb, leur feuille de route. Cette demi-mesure face à l'ampleur de l'offensive serbe s'explique essentiellement par le manque d'armes dont souffrent les forces croates. Il y a une dizaine de jours, près de trois cents officiers ayant quitté l'armée fédérale ont du s'inscrire au chômage à Zagreb, la garde nationale n'ayant pu les absorber.

Les problèmes croates d'approvionnement en armements ne son d'ailleurs certainement pas sans lien - au moins pour partie - avec le blocus des principaux ports de la Croatie imposé par la marine fédérale. Il n'est cependant pas exclu que le gouvernement du président Tudjman soit forcé d'en arriver à décre ter dans les jours qui viennent la mobilisation générale si la situation s'aggravait.

#### Les blindés: un avertissement

C'est là que la « bataille des casernes» qui se déroule actuelle-ment en Croatie prend toute son importance. Elle se trouve aujour-d'hui au centre de l'affrontement serbo-croate : privés d'un armement sérieux, les Croates ont de bonnes raisons de s'en prendre à des casernes qui en regorgent. De leur côté, les militaires ont d'aussi bonnes raisons de vouloir briser l'en-cerclement de leurs installations en Croatie et d'empêcher les forces de Zagreb de s'emparer de leurs arse-naux. La colonne blindée de Belgrade

est un avertissement; si les Croates ne le comprennent pas, des mesures plus radicales sont planifiées, a, en substance, menacé un officier supérieur serbe. Décidés à faire lever le siège de leurs casernes, les militaires se trouvent sur le terrain face à des adversaires tout aussi décidés qu'eux et plus résolus semble-t-il que les autorités de Zagreb - malgré un

Il n'est évidemment pas possible pour les Croates de toujours mener des opérations aussi fructueuses qu'à Sibenik, sur la côte adristique, où ils ont reussi à capturer des chars. A Varazdin, la garde nationale n'a pu prendre la caserne la plus importante où sont stationnés nombre de blindés. Elle s'est rabattue sur celle. plus modeste, de Jalkovacke et y a troupes, des armes légères et des

MONTÉNÉGR

L'état des bâtiments disséminés dans un parc témoigne de la vio-lence de l'attaque. Les maisons faisant face à la caserne, de l'autre côté d'une étroite chaussée, ont également été très endommagées par la riposte de l'armée. La route menant de Varazdin à Zagreb était encombrée de convois de camions militaires et civils chargés d'équipements. L'un des poids lourds remorquait même un canon antiaérien. Dans la caseme en partie dévastée où trainaient encore des pansements ensanglantés, un camion attendait d'être chargé. tandis que les membres de la garde nationale continuaient à faire le

YVES HELLER

#### L'archevêque de Split demande la solidarité de l'Eglise de France

Mgr Ante Juric, archevêque de Split (Croatie), a lancé, vendredi 20 septembre, un appel à l'épiscopat français, dans un message à son président, Mgr Joseph Duval. Il demande à l'Église de France de faire a tout son possible pour que cessent les souffrances multiples des millions de nos compatriotes et la destruction absurde de notre pays dans le cœur de l'Europe», écrit Mgr Juric

Selon l'archeveque de Split, «l'ex-armée yougoslave, l'armée serbe, la Serbie et les extrémistes serbes en Croatie font une guerre impitoyable et conquerante», afin d'a établir une Grande Serbie». « Les derniers communistes en Europe veulent non seulement abattre par la force la démocratie en Croatie, mais aussi exterminer notre peuple, annihiler sa culture et son histoire», affirme également Mgr Juric.

Le Conseil des Eglises chrétiennes en France, présidé par Mgr Duval, le pasteur Stewart pour la Fédération protestante et Mgr Jérémie. président du Comité interépiscopa orthodoxe, a déclaré, le 17 septembre, s'associer aux démarches de paix faites par les diverses autorités religieuses en Yougoslavie, par le Vatican et le Conseil occuménique des Eglises. Il fait appel «à tous tequipement dramatiquement inférieur et bien que, dans certains endroits, des négociations aient été maintenues entre l'armée et les autorités.

Vatican et le Conseil occuménique des Eglises. Il fait appel «à tous ceux qui ont une responsabilité dans cette lutte, pour qu'ils fassent cesser ces combats scandaleux».

Conférence de paix

## "Lord Carrington: une aristocratique désinvolture

3 septembre président de la conférence pour la paix en dit, au «Moyen Age», en 1949.

LONDRES

de notre correspondant

C'est avec une « faible » connaissance des affaires yougoslaves que Peter Alexander Rupert Carington, sedeme baron de Camington (1), a accepté, à la requête des ministres des affaires étrangères de la Communauté européenne, cette mission impossible qui consiste à favoriser un compromis entre Serbes et Crostes. Pourquoi? Il feint de l'ignorer, peut-être parce que, comme ancien secrétaire général de l'OTAN et ancien ministre britannique des affaires étrangères, il était « un peu» comu, ici et là. Lord Carrington ne se force aucunement pour apparaître comme un *«amateu*» talentueux qui n'aurait des affaires internationales que le vemis dispensé dans les bonnes écoles, Eton et le collège militaire royal de Sandhurst.

Sans doute aussi cet aristocrate si parfaitement angleis avait-il quelque nostalgie du rôle qu'il jour reguère sur la scène laternationale : La dernière « betalle » (p l'eur à livrer l'opposait à lord Gownle, président de Sotheby's, et il la mena pour défendre les intérêts de Christie's, la noble maison dont 8 tique, en 1988, le président.

Lord Carrington, ancien a toujours, à soixante-douze secrétaire au Foreign Office de ans, la passion de la politique. M- Thatcher, est depuis le Il se rappelle bien une visite Il y en eut une autre, en 1973, lorsque Tito l'invita dans son pavilion de chasse. Le courant entre les deux hommes passa. C'est là - cette capacité à écouter, voire à convaincre - un trait marquant de la personnalité de lord Carrington. Il entend faire de même aujourd'hui : « Je n'aurai pas le pouvoir d'imposer des solutions, mais le peux écouter, et apprendre, et peut-être faire

des suggestions.» Une longue carrière en politique et au contact des dirigeants du monde entier, le caractère anglais et cette distinction naturelle qui vient d'une adolescence nessée dans le manoir familial du Buckinghamshire, ont faconné lord Carrington.

La resta s'appelle le sens de l'honneur, et il en fallait sans doute pour démissionner de ses fonctions de secrétaire au Foreign Office, lorsque la marine argentine envahit l'archipel des Malouines, en avril 1982. Le premier ministre d'alors s'appelait Margaret Thatcher et lui reprochait de ne pas avoir prevu

Lord Carrington avait commencé sa carrière ministérielle en 1951 sous la protection de Churchill. Il a fait preuve de caractère lorsque, en 1979, au grand dam de l'aile dure du Parti conservateur, il a imposé l'indé-pendance de la Rhodésie. Il a

## Budapest durcit le ton

L'intensification des combats

de notre correspondant

Rompant avec son attitude de prudence, le gouvernement hongrois a fermement et rapidement condamné vendredi soir 20 sep-tembre l'offensive déclenchée par l'armée fédérale en Croatie. Il a exprimé sa a consternation » face à cette « action militaire injustifiable et illégale » menée contre « l'avis du premier ministre yougoslave», M. Ante Markovic. Le gouvernement de Budapest a également apporté son soutien à la convocation urgente du Conseil de sécurité de l'ONU et a demandé le déploiement d'observateurs de la CÉE le long de la frontière hunga-

Jamais Budapest n'a réagi avec autant de détermination et d'em-pressement. Un signe qui traduit l'inquiétude grandissante de la Hongrie, qui se sent maintenant directement menacée par l'intensi-fication des combats dans la Croatic voisine. Le ministre des affaires étrangères, M. Geza Jeszenszky, a convoqué d'urgence la presse étrangère vendredi soir pour faire part de « nouvelles alar-

taire a eu lieu ces dernières heures à Belgrade.»

Le chef de la diplomatie magyare a aussi sévèrement mis en garde les autorités serbes, qui ont, semble-t-il, décrété la mobili-sation générale des réservistes en Voïvodine, l'une des deux provinces autonomes yougoslaves rat-tachées à la Serbie qui abrite une communauté hongroise d'environ 350 000 personnes. Le ministre a implicitement soutenu les déserteurs en affirmant que «les Hongrois de Voïvodine ne veulent se battre ni d'un côté ni de l'autre [pour les Serbes ou les Croates]. C'est leur droit de ne pas vouloir servir de chair à canon dans un conflit dont ils ne sont nullement responsables!». La minorité hon-

la Voïvodine. Le changement de ton du gou-vernement de Budapest, qui s'était jusque-là gardé de toute déclara-tion susceptible de provoquer des « représailles » contre la minorité magyare de Yougoslavie, prouve que les Hongrois estiment ane toutes les tentatives de dialogue et de compromis avec les autorités fédérales sont, pour l'instant, épui-

eroise se trouve aux premières

occupé, souvent avec succès; est, depuis sa retraite de la polide nombreuses fonctions : ministre de l'agriculture, haut-commissaire en Australie, minisro-yougoslave. tie de la défense, premier lord de l'Amirauté Iministre de la «Écouter et apprendre» marine), leader de la Chambre des lords et président du Parti conservateur. De 1984 à 1988, Ce fut bien sûr une confrontation extrêmement policée il fut le secrétaire général de l'OTAN: La réussite de sa misselles d'enchères du monde. sion de paix en Yougoslavie entre deux lords et deux gentle-men. Meis lord Carrington, qui a constituerait le couronnement de sa longue carrière. déis rédice ses Mémoires, et LAURENT ZECCHINI dont la lista des décorations et mantes ». « D'après nos informa-tions, a-t-il souligné, l'armée fédé-rale marche sur Zagreb (...). Il est probable qu'un coup d'Etat milifonctions honorifiques remplit un (1) Le time, contrairement au patro-long paragraphe du Who's who, nyme, prend deux «r».

loges puisque les combats les plus féroces se déroulent aux portes de

YVES-MICHEL RIOLS

## M. Mitterrand a mis à jour sa politique européenne

M. François Mitterrand s'est refusé, vendredi 20 septembre. à admettre que l'impuissance des Douze à prendre une nouvelle initiative à propos de la Yougoslavie constitue un échec pour la Communauté. Lors d'une conférence de presse qu'il donnait en compagnie de M. Weizsacker, président de la République fédérale, le chef de l'État a fait valoir que la Communauté a déjà pris de nombreuses mesures pour tenter de faire revenir la paix en Yougoslavie (envoi d'observateurs, procédures de négociation et d'arbitrage...), mais qu'elle travaille pour l'instant sans mandat et sans les moyens d'assumer un rôle de « gendame » en de tels

de notre envoyée spéciale

Le président de la République a souhaité que l'Europe se dote de sibilité de constituer des forces d'interposition, en ajoutant cepen-dant que, selon lui, « les forces d'interposition doivent avoir surtou un rôle de prévention », lequel devient difficile quand les hostilités sont déià engagées, comme actuellement en Yougoslavie.

On peut dès lors se demander pourquoi il avait proposé l'envoi d'une force européenne, la veille dans un discours prononcé à Berlin. En fait, l'échec de cette propo-sition était déjà envisagé dans ce discours où M. Mitterrand évoquait une solution de rechange (confier le problème à l'ONU), et on peut penser que ni la France, qui n'y croyait pas, ni l'Allemagne qui a peur de son ombre dès qu'il est question d'intervention militaire à l'étranger, n'ont plaidé avec beaucoup d'ardeur pour l'envoi d'une force européenne en You-

La mission commune de MM. Durnas et Genscher n'était déjà plus très claire quand ils ont quitté l'Allemagne pour rejoindre leurs homologues européens à La mande », dont ils partaient armés, avait un objectif plus politique qu'opérationnel : il s'agissait de montrer que Paris et Bonn ont la volonté d'agir ensemble plutôt que de dire comment.

#### Frontières injustes

Le voyage de M. Mitterrand en Allemagne n'en a pas moins été l'occasion d'une série de mises au point des deux côtés. Côté allemand, ce fut essentiellement l'engagement de ne pas faire cavalier seul à propos de la Yougoslavie, de ne pas saisir l'occasion de cette crise pour rompre les amarres

Côté français les mises au point apparaîtront sans doute à certains comme des mises à jour tardives d'une politique étrangère contes-tée, à laquelle il était reproché de rester trop statique dans un monde en plein bouleversement. M. Mitterrand s'est clairement déclaré favorable au principe de l'élargissement de la Communauté européenne et a invité les Douze à en examiner sans plus attendre l'ampleur, les conditions et le calendrier. Cela ne contredit pas formellement ses propos précédents sur les risques de dilution de la Communauté et « les dizaines et dizaines d'années » nécessaires mais cela donne une inflexion positive à une approche qui était perçue jusque-là comme conserva-

De même, il n'est pas radicale-ment nouveau que M. Mitterrand défende le droit des peuples à l'autodétermination, mais ce principe semblait jusqu'à présent buter sur l'incapacité du président de la République à concevoir la dislocation des Etats, qui est son corol-laire. Le discours présidentiel sur ce sujet a changé en Allemagne. «Si la Croatie veut faire sécession. je ne vois pas pourquoi la Yougos-lavte le lui interdiralt», disait-il

Il a redit aussi que les frontières, fixées par des traités consé-cutifs aux conflits, dont fut jalonnée l'histoire de l'Europe, sont forcement injustes. Mais il n'y a pas si longremps, il estimait que cette injustice devait être assumée dès lors qu'étaient garantis les droits des minorités nationales (il n'était d'ailleurs pas le seul; le texte qu'avait adopté avec lui le chancelier Kohl sur la Yougoslavie, lors du sommet franco-alle-

mand de Lille en juin, allait tout à fait dans ce sens). M. Mitterrand admet aujourd'hui que les fron-tières peuvent être modifiées, que des frontières administratives internes peuvent devenir frontières externes, à condition que cela se déroule sans violence, sous le contrôle d'arbitres impartiaux. L'idée de créer pour la Yougosla-vie une commission d'arbitrage, de même que la demande de nou-velles règles internationales protégeant les minorités, participent de cette nouvelle approche française de la solution des conflits indépendantistes par le droit international, lequel doit aussi se doter, selon M. Mitterrand, de nouveaux instruments. L'éclatement des empires doit signifier l'avènement de «l'empire du droit », disait jeudi, à Berlin, le président de la République.

> Couple et idylle

Enfin, l'objectif de ce voyage était aussi d'apurer le climat des relations franco-allemandes qui commençait à s'alourdir gravement. Il s'agissait non seulement de répéter la volonté commune de Paris et de Bonn de conclure dans trois mois, au conseil européen de Maastricht, les négociations sur l'union monétaire et l'union politique, ce qui fut fait, mais aussi pour M. Mitterrand d'effacer par cette tournée en Allemagne orientale l'idée, répandue dans les deux

que répulsion à la réunification. Le président de la République fédérale, M. Richard von Weizsäcker, v a mis du sien en se félicitant à plusieurs reprises du rôle joué par la France dans le processus de l'unification allemande, en particulier dans le cadre des négociations «2 + 4» qui en ont règlé les aspects externes.

M. Mitterrand y aura consacré bien des efforts aussi, en accordant à ce voyage trois jours de son temps, en se pliant dans trois des nouveaux Länder à un programme chargé en discours, rencontres. visites d'entreprises et des hauts lieux culturels de Saxe et de Thuringe, hommage rendu aussi à la mémoire des victimes du nazisme au camp de Buchenwald, à deux Schiller.

Le président s'est même efforcé d'afficher une certaine bonhomie, comme lors de la promenade sur le marché de Weimar, où il dégusta, sous l'œil ému des dauds, deux grasses saucisses de Thuringe, Il y aura mis aussi une certaine franchise, en indiquant à ses différents auditoires allemands les raisons que la France peut avoir de s'inquiéter parfois de la politique de Bonn et en expliquant, comme vendredi à Weimar, que la solidité dans un couple, c'est sa capacité à surmonter les différends et non à les cacher sous les dehors d'une idylle factice.

CLAIRE TRÉAN

URSS: première conférence de presse du ministre de la défense soviétique

## Le maréchal Chapochnikov est opposé à la création d'armées républicaines

Tout réformateur qu'il soit, le maréchal Chapochnikov, nouveau ministre soviétique de la défense, est, par fonction et selon toute apparence par conviction personnelle, un hornme du «centre», li souhaite bien entendu le maintien d'un système de défense unique pour l'ex-URSS, est tout à fait hostile à la création de eministères de la défense » dans diverses Républiques et n'est nuilement pressé d'entamer le retrait des troupes soviétiques des pays baltes : pas avant 1994.

> MOSCOU de notre correspondant

Et pourtant, cet homme au visage et au comportement éminemment sympathiques s'emploie à chaque instant à donner l'impression que tout va s'arranger, que les choses, y compris dans l'armée, ne vont pas si mal qu'on le dit et qu'avec le temps les Républiques récalcitrantes se laisseront

raisonner. En civil, tenue où il apparaît de plus en plus souvent. ce fils de sergent d'ascendance cosaque donnait vendredi 20 septembre sa première conférence de presse à Moscou. En prenant largement son temps, en multipliant les sourires et en ayant l'égard de ne pas charger son prédé-cesseur, le maréchal lazov, compromis

Après les réductions convenues aux négociations de Vienne, ses effectifs devraient être ramenés à trois millions d'hommes, et l'URSS est tout à fait prête à descendre plus bas, « mais sur une base de réciprocité». Idem pour une réduction supplémentaire des armements stratégiques et une liquida-tion complète des armes mudéaires

Le budget de cette armée sera sen-siblement modifié mais pas forcément réduit : ce qui sera enlevé au chapitre des « acquisitions de technologie », c'est-à-dire des armements, sera utilisé pour améliorer les conditions d'exisrence des militaires. Et le ministre ne souhaite pas qu'on diminue l'effort de recherche, il voudrait même qu'il soit augmenté. Les tâches de l'armée devront être strictement confinées à la défense du territoire : pas question de s'occuper du maintien de l'ordre. Quant aux «gardes nationales» qui sont en train d'être constituées dans maintes Républiques, y compris en Russie, il n'y est pas hostile à condi-tion que leurs effectifs soient réduits (« de deux à trois mille hommes») et que leur vocation soit prioritairement le maintien de la sécurité intérieure. Certes, il reconnaît que l'Ukraine souhaite, elle, avoir sa propre véritable armée, mais il affirme que les Ukrai-

niens, seuls à poser une telle exigence, changeront d'avis en temps utile. Le

problèmes qui passeront avec le

En réalité - le ministre l'avait reconnu un peu plus tôt, - les Ultrai-niens ne sont pas vraiment les seuls à ne pas être sur la même longueur d'ondes à propos de l'unicité de l'armée soviétique: Moldaves et Géorgiens voient eux aussi les choses de

> L'évacuation de Caba

Quant aux Baltes, s'ils tiennent vraiment à ce que les troupes soviéti-ques évacuent leur territoire, leur vœu sera examé, mais pas avant 1994.
Lorsqu'elle avait été donnée pour la
première fois, quelques jours plus tôt,
cette indication avait fait bondir les
dirigeants balles, en particulier le président lituanien. Mais, cela dit, explique par ailleurs l'ex-commandant en chef de l'aviation dans une longue: interview au quotidien soviétique Sovietskaia Rossia, on pourrait accélé-rer les choses si les Baltes «comprennent nos problèmes», c'est-à-dire, apparemment, s'ils passent à la caisse.

L'évacuation du contingent soviéti-que de Cuba (*wentre cinq mille et dix mille hommes»*) semble par contre devoir être sensiblement plus rapide et inconditionnel. Si Fidel Castro avait

arrêts. Il vent donc éviter que l'armée soviétique ne soit désorganisée et que son unité ne soit remise en cause, ce qui serait un facteur de déstabilisation politique dans le pays.

maréchal Chapochnikov laisse aussi que pourrait jouer Moscou pour obtendre que les Ukrainiens ne nir un retrait parallèle des troupes américaines de la base de Guantament politique dans le pays. Sur nombre de questions - par

exemple un éventuel retrait des conseillers militaires soviétiques de Corée du Nord et du Vietnam, - cet homme, qui a su désobéir à ses supérieurs quand il le fallait - au moment du putsch, - se retranche derrière l'autorité civile, et rappelle que l'armée exécute les décisions du pouvoir politique. Ce qui ne l'empêche pas de donner son sentiment sur divers sujets: ainsi, il est tout à fait favorable à une modification des règlements draconiens qui interdisent des portions considérables du territoire soviétique aux étrangers. Au détour d'une phrase, il apporte mème une petite révélation : il avait proposé d'accompagner Boris Eltsine et le président Nazarbaïev dans leur délicate mission dans le Haut-Karabakh, mais M. Etsine a jugé préférable qu'il ne soit pas du voyage.

 Démission d'un responsable du KGB. - Chef du département étranger du KGB - après avoir été chef jours, après l'échec du putsch en août, - M. Leonid Chebarchine a démissionné, a annoncé vendredi 20 septembre l'agence Tass, sans préciser les raisons de cette déci-sion. - (AFP.)

Le référendum sur l'indépendance en Arménie

## « Nous avons tant attendu »

Les Arméniens se prononcent samedi 21 septembre, par référendum, sur l'accession de leur République à l'indépendance. L'issue du scrutin ne fait aucun doute : une écrasante majorité devrait se prononcer pour le « oui ».

EREVAN

de notre envoyé spécial

Erevan, qui a tant pleuré, a dansé toute la nuit. Sur la place de l'Indépendance, là même où les Arméniens ont rendu un demier hommage à tant et tant de leurs morts, des milliers de personnes ont fêté de vendrecii 20 à samedi 21 septembre leur indépendance retrouvée. Car l'issue du référendum ne fait aucun doute. « Voilà des semaines que je cherche quelqu'un qui va voter «non». En bien, je ne l'ai pas encore rencontré », ironise Albert Baghdassarian, un député de la capitale. « Une telle joie, ajoute-t-il lyrique en montrant

les groupes de danseurs, c'est la joie des esclaves qui se libèrent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont libérés sans effusion de sang.» :

Lorsque s'arrête le rythme aigrelet et lancinant des doudouks, la foule scande : « ayo » (oui) et «Levon», le prénom du président Ter-Petrossian, Un vieillard, une cigarette aux lèvres et la casquette bien vissée sur la tête, pleure en montrant une photo de sa petite fille morte dans le tremblement de terre et rit en se mêlant aux danseurs. Deux femmes s'embrassent en entendant un chant révolutionnaire du début du siècle, inspiré de la lutte contre les Turcs et qui a été interdit durant toute la période soviétique. « Sauvons notre terre, gouvernons-nous nous-mêmes». dit le chant, qui parle de villes comme Zeitoun, aujourd'hui en

sont plus en Arménie; bien sûr, notre petit territoire ne correspond qu'au dixième de l'Arménie histori-

que », dit une jeune tille. «Mais c'est déjè pas mai d'être indépendant », ajoute t-elle en riant et en regagnant un groupe de danseuses folkloriques, nettes bien tressées et robes argentées.... eur

Si le référendum va donner une

écrasante majorité pour l'indépendance, celle-ci n'est pas encore trossian, contre d'ailleurs l'avis d'une partie des responsables, qui souhaitaient une stratégie plus offensive à l'égard de Moscou, a en effet décidé de jouer le jeu «légal». C'est-à-dire de respecte la loi soviétique du 3 avril 1990 sur les modalités de sortie d'une République de l'Union. Et elle est remplie de chausse-trapes, qui stipulent par exemple que rtoute agitation dans la République pendant le scrutin annule le résultat » ou que «toute autre République fédérée peut bloquer la sortie engagée par le référendum si elle s'estime lésée par ses conséquences». Et

passé » une période transitoire de cinq ans s'engage au cours de laquelle la République sécessioncertain nombre de problèmes. -

Ce légations no trompe personne. En fait, ce que veulent les tiellement conserver de bons\_rapports avec la Russie. Ne serait-ce que parce que leur République leur semble trop petite et trop mene-cée par ses voisins musulmans l'iran, la Turquie, l'Azerbaldian pour heurter Moscou de front et se retrouver isolée.

Mais une fois cette marque de bienséance respectée, chacun ici sait bien qu'on passera outra aux conditions draconiennes de la loi de 1990 pour accéder à l'indépendance. D'abord parce que cette loi est caduque du fait même de la désagrégation de l'URSS; ensuite et surtout parce que cinq ans c'est beaucoup trop long, même si on a

JOSÉ-ALAIN FRALON

## A TRAVERS LE MONDE

#### **ALLEMAGNE**

Des militants d'extrême droite attaquent des immigrés dans l'ex-RDA

Dix-sept personnes ont été blessées jeudi soir 19 septembre, dont trois sérieusement, et vingtquatre autres ont été interpellées à Hoyerswerda (est de l'Allemagne), lorsqu'une bande de jeunes gens d'extrême droite a attaqué un immeuble abritant des immigrés mozambicains et vietnamiens. L'un des blessés gravement atteints lors de ces incidents racistes - les plus violents de ces demiers mois en Allemagne orientale - est un policier; mais ses

Environ cinquante à soixante personnes ont jeté des pierres et des bouteilles en direction du bâtiment occupé par plusieurs centaines d'immigrés, tandis que cinq cents autres les regardaient faire. Hoyerswerda, une petite ville du Land de Saxe, proche de la frontière polonaise, a été le théâtre ces dernières semaines d'une série d'attaques sanglantes

menées contre des immigrés et

des demandeurs d'asile. - (AFP.)

jours ne sont pas en danger, a

indiqué le porte-parole de la

#### **CUBA**

M. Bush prédit la chute rapide de M. Fidel Castro

Le président George Bush, affirmant que la « dictature » commu niste cubaine e gémit et s'écroule », s'est déclaré vendredi 20 septembre e absolument incu» que le régime du président Fidel Castro ne tiendrait plus longtemps. «Un nouvel événement va démontrer à tout un chacun que nous sommes vraiment entrés dans une ère nouvelle pleine de promesses : le début de la libération et de la démocratisa-tion de Cuba», a déclaré M. Bush sous les applaudissements dans un discours à Chicago (Illinois), devant la Chambre de commerce hispano-américaine.

« Aujourd'hui nous entendons la dictature de Castro gémir et s'écrouler peu à peu. J'en suis absolument convaincu : le jour vient, beaucoup plus tôt que Ces-tro n'ose l'imaginer, où le peuple de Cuba reprendra en mains son destin et rejoindra la famille américaine des nations libres », a ajouté

M. Bush. Les Etats-Unis se sont félicités de la décision de l'URSS, annoncée le 11 septembre d'entamer des discussions avec La Havane pour commencer un retrait des forces soviétiques de ce pays et cesser de tenir Cuba à bout de bras. ~ (AFP.)

#### Le conflit du Haut-Karabakh

## Les présidents Eltsine et Nazarbaïev en mission dans le Caucase

Repoussée de vingt-quatra heures en raison, officiellement, du léger malaise cardiaque de M. Boris Eltsine survenu mercredi, la mission dans le Caucase du président de Russie et de celui du Kazakhstan, M. Noursultan Nazarbaïev, a commencé vendredi 20 septembre. avec leur arrivée à Bakou, capitale de l'Azerbaidjan.

Avant son départ de Moscou, M. Eltsine a déclaré à la télévision russe qu'il s'efforcerait d'enclencher un processus de négocia-tions susceptible d'abontir à un accord de paix pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh, région de cent soixante-dix mille habitants peuplée en majorité d'Arméniens chrétiens qui refusent la tutelle des Azéris musulmans. Le conflit a fait plus de huit cents morts depuis trois ans.

Cette initiative commune, associant le prestigieux leader russe et le dirigeant « musulman » jouissant de la plus grande auto-rité en URSS, avait été annoncée par les deux hommes des juillet dernier. Elle a été mise au point à l'issue d'une réunion du Conseil d'Etat - le nouvel organe dirigeant soviétique réunissant les présidents des Républiques lundi dernier à Moscou. Dans ce cadre, le président Gorbatchev devait de son côté signer un décret prévoyant le rétablissement des autorités régionales arméniennes du Haut-Karabakh, des élections, le désarmement des milices et l'ouverture de négocia-

Mais dès vendredi, le Parlement d'Azerbaldjan a publié un communiqué dénonçant ce décret en préparation et affirmant que sa signature « constituerait une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain ». Après Bakou, MM. Eltsine et Nazarbajev devaient se rendre à Stepanakert, chef-lieu du Haut-Karabakh, puis à Erevan, capitale de l'Arménie.

#### Accords entre Républiques

A Moscou, le président Gorbatchev a estimé, dans une interview diffusée vendredi 20 sep-tembre par la radio-télévision italienne RAI, que l'accord éco-nomique entre les Républiques pourrait être conclu d'ici à décembre, « en dépit des risques et des difficultés ».

« Nous travaillons sur l'hypothèse d'une conclusion de l'accord économique entre les Républiques d'ici au début de décembre, et l'on fait actuellement des efforts pour voir comment renouveler un accord confederal », a déclare M. Gorbatchev. Mais etous les problèmes accumulés jusqu'aux événements tragiques d'août restent non résolus ». Le président a évoqué son « bagage socialiste » pour exprimer sa conviction que la société « devait être réformée et aller vers l'économie mixte »

Le président soviétique a, d'autre part, rejeté l'idée qu'il ait pu être complice du putsch, attribuant ces accusations à des etentatives de semer le doute, de faire éclater la collaboration étroite au sein des forces démocratiques, de provoquer des dissensions entre Elisine et Gorbatchev».

Dans un autre entretien, avec des journalistes soviétiques cette fois, M. Gorbatchev a indiqué avoir pressenti avant le 19 août qu'un complot se préparait contre lui et que le meneur en était Vladimir Krioutchkov, Per-chef du KGB, a présent sous les verrous. - (AFP, Reuter.)

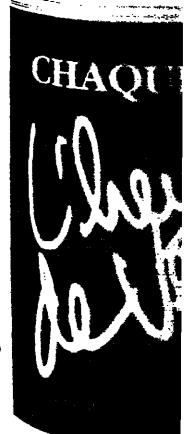

4. 电放射线电

12mm

Same and the same and

Silver and the second 

To go the second second

The second secon

•• Le Monde • Dimanche 22 - Lundi 23 septembre 1991 5

#### « Ne laissez entrer personne, à l'exception des commissaires du peuple »

SAINT-PÉTERSBOURG

de notre envoyé spécial

Smoiny est vide. Les soubresauts d'une histoire, que l'on n'ose plus appeler soviétique, ont mis fin au beil emphytéotique, sinon perpétuel, que le Parti communiste s'était octroyé pour occuper l'ancien Institut Smolny de Saint-Péters-bourg. A partir du 26 août, les scellés ont été, partout ou presque, posés. Le long d'un corridor de 220 mètres, au rezde-chaussée, comme à chacun des deux étages, partout le même signe de la brutale interruption de l'éternité communiste : scellés de cire ou, plus souvent, simples bandes de papier blanc, couvertes de cachets variés et de signatures, collées à hauteur des serrures.

Tout pour le parti! On vérifie ici, au pramier coup d'œii, que la règle d'or était bien appliquée. La propreté, l'état impeccable des immenses locaux, contrastent avec le décor terni ou quelquefois crasseux de nombre d'édifices publics de la ville. ∢A paine les travaux d'entretien étaient-ils achevés à une extrêmité du bătiment qu'ils les recommençaient à l'autre bout », indique le guide.

#### **Vitrines** scellées

L'espace est saturé de signes aujourd'hui éteints : les bustes de Marx et d'Engels, une statue de Lénine (il y en a, parent-il, quarante-deux à Saint-Pétersbourg). Le socie prociame « Vive la dictature du proléteriata et l'ancienne adresse du siège du parti se libelleit ainsi: place de la Dictature-du-Prolétarist. Les ammésiques n'avaient jadis pas de souci à se faire : au bout du comdor de chacun des daux étages de l'ancien siège veillent, de nouveau en buste, Lénine au premier et Marx au second.

Au rez-de-chaussée, qui était dévolu à l'administration et aux finances du parti, quelques membres de l'administration municipale y discutent. Il est question de transférer à Smolny la mairie de Saint-Pétersbourg. Tandis qu'un autre monument pétersbourgeois, le palais de rieure du parti, serait affecté aux élus. Même les vitrines abritant les cadeaux offerts par les délégations étrangères ont été scellées. Dans la grande salle de réception des délégations étrangères, une peinture banale, devenue brusquement insolite, attire le regard : Lénine au travail.

Un peu plus loin, l'entrée des bureaux financiers n'est plus interdite par les scellés. «On n'y a trouvé que des sommes très faibles, explique un conseiller municipal. Même sur les comptes du parti, dans les ban-

s and the

des sommes insignifiantes. L'argent est ailleurs, Où? Peutêtre dans d'autres banques, peut-être à l'étranger. On essaie de retrouver ces banques. On ve étudier tout cela. »

« Tout cela », ce sont les documents saisis et épluchés par une commission de policiers, de membres du soviet exécutif de la ville et d'élus de la région. Les documents jugés compromettants doivent être transmis au procureur général de la ville. La déambulation dans l'énorme bâtiment éclaire sur l'autarcie communiste et son ignorance des avaries de l'extérieur.

#### Pratiques illicites

Au rez-de-chaussée encore, une aile du bâtiment, séparée du corps principal par une immense porte de bois, était divisée en seize locaux alloués à des entreprises. Beaucoup soupconnent le parti d'avoir su, de longue date, « faire» de l'argent, quelquefois même beaucoup d'argent, qui venait s'alouter à des revenus ordinaires déjà appréciables. De fait, avant la vague déferiante des «businessmen» russes, les précurseurs ont souvent été tantôt des spécialistes de pratiques jugées illicites, qui ne savaient plus que faire de leurs devises accumulées, tantôt des membres du parti soucieux d'amorcer une reconversion.

Au premier étage de l'Institut, s'alignent, à côté de la salle historique où fut proclamé le triomphe de la révolution, les bureaux des secrétaires de ville. Au fur et à mesure que l'on montait dans les étages, s'affermissait la position dens la nomenklatura, ict ou là, on lit encore quelquas anomas sac les portes : les bureaux 343, 345 étalent dévolus à Mª Kalinina, secrétaire du parti à la culture. importante dans cette sphère sans l'approbation de M= Kali-

A côté de la porte du bureau-chambre à coucher occupé un moment par Lénine, on peut contempler deux docu-ments, eux aussi arrachés à la banalité par l'étrangeté des temos : una photo représente deux des gardes ouvriers qui veillaient sur la sécurité de Lénine. Il n'y a pas si longtemps la geste communiste soviétique soulionait, comme un symbole, que l'un de ces gardes était letton et un autre litzanien. Vladimir Oulianov, le minutieux, avait, de sa main, rédigé les instructions en quatre points que ces gardes devaient appliquer. Le premier intimait : «Ne laissez rentrer personne à l'exception des commissaires du peuple. » Trop tard, cama-

MICHEL KAJMAN

#### LIÈGE

de notre envoyé spécial

d'André Cools, ancien vice-pre-

mier ministre belge, le mystère

demeure à Liège, «sa» ville, où

un tueur l'attendait dans un par-

king pour l'abattre avec une

arme de poing, sous les yeux de

sa jeune compagne (le Monde

du 19 juillet). Toutefois, nous a

déclaré le procureur général de

la « cité ardente », M. Léon Giet.

« l'aspect politico-financier

retient le plus notre attention ».

Figure de proue du Parti socialiste francophone, André Cools s'était reconverti dans la gestion de l'écono-mie walloune. Entre autres activités, il présidait la Société mutuelle d'assurances publiques (SMAP) ouverte aux (nombreux) fonctionnaires. Il jouait un rôle dans la plupart des institutions financières publiques de la région et dans les «intercommunales» qui assurent, tant bien que mal, plusieurs services publics. Une certaine confusion des genres exis-

tant ici entre la politique et l'admi-nistration, le Parti socialiste a été neur» les sentiments qu'il leur porlongtemps tout-puissant dans ces entités, avant de devoir partager une partie du gâteau avec son principal rival électoral, le Parti social-chré-

Endettée, privée récemment d'un bourgmestre socialiste qui a dû se retirer parce qu'il était compromis dans des affaires de malversations et de pots-de-vin, Liège a été contrainte de réduire son train de vic, tout comme certaines communes périphériques contrôlées par les mêmes familles politiques. Le nombre des employés municipaux a été ramené à des proportions moins déraisonna-

#### Lettres anonymes

D'où une première hypothèse fondée sur la « vengeance d'un chômeur», accompagnée d'une autre reposant sur les représailles de quelques militants outrés par les man-vaises manières de la victime, y compris à l'égard des socialistes locaux qui n'appartenaient pas à son clan. Invectivé par des adversaires sur une place publique, le le mai 1988, André Cools n'avait pas hésité

مكدا ما الاصل

BELGIQUE: deux mois après la mort de l'ancien ministre

L'enquête sur l'assassinat d'André Cools

privilégie la piste « politico-financière »

C'est dans ce contexte que les policiers et les journalistes ont reçu, et continuent de recevoir, des centaines de lettres anonymes indiquant les pistes les plus diverses. Quelques notables, pour leur part, ont été avisés qu'ils figurent en « numéro 2 sur la liste » (des personnes à abattre).

Un journal de Londres a repris au début d'août une version selon laquelle André Cools avait la preuve que des responsables belges avaient touché de l'argent irakien pour fer-mer les yeux sur la livraison de deux cents tonnes de poudre spéciale destinée au fameux «super-canon» de M. Saddam Hussein, dont l'inventeur américano-canadien, l'ingénieur Gérald Bull, fut assassiné à Bruxelles le 22 mars 1990.

Cette hypothèse a le mérite de la cohérence. Si le procureur général prend la piste iralienne au sérieux, il cache bien son jeu, tant il semble ébahi par le contenu de ces articles. « Non, dit-il. On a d'abord pensé à l'aspect passionnel : la vengeance ou la jalousie. Cette piste semble aban-donnée. Nous n'écartons rien défini-tivement, mais l'aspect politico-finan-

cier retient le plus notre attention. Nous reconstituons son emploi du temps, nous cherchons à savoir qui il a rencontré » Dans l'immédiat, une commission rogatoire enquête en Autriche sur l'origine des munitions tirées lors de l'assassinat.

En Belgique, du fait d'un partage existant dans bien d'autres corps, y compris à la radio et à la télévision nationales, on connaît la coloration politique des magistrats. En poste à Liège depuis douze ans. M. Giet est socialiste et connaissait bien André Cools. Un journal flamand en a conclu que le magistrat ne désirait pas vraiment chercher ce que savait le mort et ce qui pouvait affoler le ou les mystérieux assassins. Cela semble avoir beaucoup affecté l'homme qui nous parlait sous le la justice dans le royaume.

En bonne logique, M. Giet et les Cools avait fait en partie la carrière la vérité. Ne serait-ce que pour prouver qu'elle n'est pas génante pour le Parti socialiste francophone avant les élections législatives de jan-

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

GRANDE-BRETAGNE: polémique après les propos de Mgr Carey

#### L'archevêque de Cantorbéry estime que les récentes émeutes sont dues à la misère

**LONDRES** 

de notre correspondant Jusqu'ici, Mgr George Carey, archevêque de Cantorbéry, n'avait pas semblé vouloir adopter le ton critique de son prédécesseur. Mgr Robert Runcie, dont les commentaires sur la justice sociale avaient le don de provoquer la colère de M. Thatcher. Aussi, lorsque le primat de l'Eglise anglicane a affirmé que les émeutes qui ont eu lieu récemment dans plu-sieurs villes sont « inextricable-ment lièes à de pauvres conditions prise qui a dominé dans les rangs du parti conservateur.

#### Fièvre électorale

Avec une certaine jubilation, le Parti travailliste, qui mène actuellement campagne sur le thème du bilan gouvernemental en matière d'emploi, de santé et de logement, a salué cette petite phrase comme une « declaration critique », qui contrastait sérieusement avec celle du premier ministre, M. John Major, pour qui les jeunes lou-bards de Newcastle et d'ailleurs n'ont « pas d'excuse ». De nombreux ministres ont ensuite dénoncé les déclarations de l'archevêque, rappelant, comme l'a fait M. Kenneth Baker, le ministre de l'intérieur, que l'Eglise n'avait toujours pas condamné les vio-

Du côté ecclésiastique, les renforts se sont également mobilisés :

les évêques de Newcastle, Liverpool et Manchester ont apporté leur soutien à Mgr Carey, d'autres ecclésiastiques estimant, au contraire, que l'Eglise devait s'occuper des « problèmes moraux et non sociaux». Les choses prenant une tournure préoccupante, le gouvernement s'est efforcé, vendredi 720 settlembre, de calmer cette; « tempete dans un verre d'eau », selon l'expression employée au parti-conservateur. Le président du parti, M. Chris Patten, a réitéré son désaccord avec l'archevêque, tout en soulignant que celui-ci sociales, des logements précaires et était un « vieil ami et un saint à l'analphabetisme », c'est la sur- homme », et le premier ministre a estimé que c'était une mauvaise idée pour les hommes politiques de « dire à l'Eglise ce qu'elle doit laire v.

> L'affaire en restera probablement là: il y a quelques jours, le terre, M. Robin Leigh-Pemberton, avait déclenché une polémique semblable en affirmant que la reprise économique était en vue et que la situation « s'améliore indéniablement ». Cette autre petite déclaration beaucoup moins optimiste du même auteur il y a un mois, avait été qualifiée par l'opposition travailliste de « coup de pouce èlectoral » au gouvernement. Il est probable que la prolongation du suspense, quant à la date des élections législatives, provoquera d'autres poussées de fièvre électorale au cours des prochaines

**ESPAGNE**: accusés d'attentats au Pays basque français

#### Deux policiers ont été condamnés à cent huit ans de prison

Accusés d'être membres du qui agissait en représailles aux Groupe antiterroriste de libération (GAL) et d'avoir commis six tentatives d'assassinat au Pays basque français, deux policiers espagnols ont été condamnés vendredi à cent huit ans et huit mois de prison chacun.

Les juges de l'Audience natio-nale, la plus haute instance pénale espagnole, ont infligé au commissaire adjoint José Amedo et à l'inspecteur Michel Dominguez, dix-sept ans et quatre mois de prison pour chacun des six assassinats manqués commis lors du mitraillage de deux bars, l'un à Bayonne et l'autre à Saint-Jean-de-

Luz, en 1986. Le GAL, mouvement clandestin les activités du GAL - (AFP.)

attentats de l'EfA, est tenu pour responsable de vingt-six meurtres commis dans les milieux indépendantistes basques dans le sud de la France entre 1983 et 1987. Pour la première fois, des policiers espagnols prenaient place au banc des accusés pour répondre de leurs liens présumés avec le GAL mais la cour a acquitté l'Etat espagnol de toute responsabilité civile dans les délits commis par les deux policiers qui, selon le verdict, n'ont pas agi dans le cadre de leurs fonctions. En juillet, l'Au-dience n'avait pas réussi à faire la lumière sur des fonds secrets du ministère de l'intérieur qui, selon la presse, auraient servi à financer

#### GRÈCE

#### Sept rédacteurs en chef libérés après onze jours de détention

L Z. Ces rédacteurs en chef avaient ture militaire en 1974, - (Reuter.)

Sept rédacteurs en chef de jour- été condamnés pour avoir publié naux grecs, condamnés en vertu des communiques de groupes terphrase, qui tranchait avec une d'une loi antiterroriste très contro-roristes. Ils ont estimé que la loi versée, ont pu sortir de prison, antiterroriste était un instrument vendredi 20 septembre, au bont de de censure dans les mains du gouonze jours de détention. Ils ont été vernement conservateur. Deux relâchés après qu'un syndicat de journalistes eut payé de 150 000 à d'être jugés pour les mêmes 300 000 drachmes (entre 750 et motifs. L'emprisonnement de cer-1 500 dollars) contre leurs peines, tains des rédacteurs en chef les qui allaient de cinq à dix mois de plus connus du pays, dont l'ancien prison. Le système judiciaire grec ministre socialiste de la presse permet en effet de «racheter» les Dimitris Maroudas, constitue une peines de prison dans certains cas. première depuis la fin de la dicta-

à midi SUR ANTENNE 2 CHAQUE DIMANCHE 22 septembre Michel Edouard LECLERC ANTENNE

Rediffusion à 1 heure du matin

## M. Baker a donné de nouvelles «assurances» aux Palestiniens

James Baker, qui s'efforce d'organiser une conférence de paix israélo-arabe, a achevé, vendredi 20 septembre, sa septième toumée au Proche-Orient en six mois par une rencontre à Damas avec le président syrien Hafez El Assad. Cet entretien, le second en quarante-huit heures, a été consacré à la « lettre d'assurances » qui expose la position américaine sur la conférence et que M. Baker avait remise, mercredi, au chef de l'Etat syrien. Les deux hommes auront eu au total quelque onze heures de

Plus tôt dans la journée, à Amman, M. Baker avait affirmé que «des progrès» avaient été réalisés d'une rencontre d'une heure avec une des personnali-tés palestiniennes des territoires occupés, Mª Hanane Ashraoui. Celle-ci a affirmé pour sa part que «certains points (dans la lettre d'assurances américaine remise aux Palestiniens) qui avaient besoin d'être clarifiés l'ont été». Mais elle a estimé que « les progrès réalisés sont encore insuffisants ». M= Ashraoui a remis au secrétaire d'Etat américain un portant essentiellement un rappel des trois conditions que l'OLP juge indispensables pour la réunion de la conférence de paix : la reconnaissance de la souveraineté d'un territoire palestinien, l'engagement des Israéliens à abandonner Jérusalem-Est, annexée par l'Etat hébreu en 1967, et l'arrêt immédiat de toute implantation de colonies juives dans les territoires occupés. Pour tive à chacun de ces trois points, qui sont d'une importance considérable

nal palestinien à prendre leur décision» quant à leur engagement dans le processus de paix.

Un haut responsable américain a indiqué, vendredi, que M. Baker estimait que les Palestiniens bésite-ront à participer à la conférence de paix au Proche-Orient jusqu'à ce qu'on les oblige à se décider en lan-çant les invitations. Il a précisé que le secrétaire d'Etat avait soumis aux Palestiniens une « nouvelle lettre d'assurances v incorporant certains des changements demandés par ces derniers. «Là où nous pourrons faire péril les chances de la conférence et sans contredire les assurances que nous comptons donner à d'autres, nous le ferons et c'est ce que nous faisons », a-t-il souligné, ajoutant : « Il a fallu beaucoup manauvrer pour amener les Palestiniens au point où ils pourraient être en mesure de prenune décision à la fin du mois. Je crois au'à un moment donné, il fau dra cesser de jouer avec des nuances de langage et donner aux gens l'occa-sion de dire s'ils veulent venir parler de paix ou pas.»

#### d'un nouveau quartier juif à Jérusalem-Est

A Tel-Aviv, le ministre israélien de la défense, M. Moshé Arens, a déclare que le secrétaire d'Etat américain avait certes joué « un grand rôle» pour convaincre les Arabes de participer à une conférence de paix, mais il a, selon lui, «donné l'impression que par ces négociations ils obtiendront un retrait d'Israël sur les frontières de 1967 ainsi que notre départ de Jérusalem-Est. Susciter de telles attentes peut encourager les ciations, mais dans de tels encouragements résident des risques de

pas la paix mais la guerre».

Afin qu'il n'y ait point d'équivoferme sur ses positions, le Parlement israélien a décidé vendredi d'allouer 6.5 millions de dollars aux implantations juives dans les territoires occupés, malgré les objections de l'opposition de gauche qui a souligné que ces sommes allouées à la colonisation «visalent à saboter le processus

part, annoncé qu'il envisageait la que sur la décision d'Israel de rester juif, près du centre de la partie orientale de Jérusalem, entre l'université hébraïque du mont Scopus et Palestiniens. Le projet, tel qu'il a été présenté mardi par le ministre au maire de Jérusalem, M. Teddy Kollek, prévoit la construction de 300 unités de logement. - (AFP, AP.

LIBAN: théoricien du nationalisme arabe laïque

#### Edmond Rabbath est mort

tique libanais, Edmond Rabbath est mort le 18 septembre à Beyrouth. Né en 1904 dans une famille chrétienne de Syrie, il avait choisi de devenir libanais, après avoir été un temps, durant le mandat français, député au Parlement de Damas.

De formation française, mais maniant également, outre l'arabe, le turc et l'allemand, Edmond Rabbath fut, durant un demi-siècle, l'un des principaux défenseurs et idéologues du nationalisme arabe «laïc», courant de pensée largement rem-placé aujourd'hui au Proche-Orient par le panislamisme.

Durant la guerre du Liban (1975-1990), quoique vivant sur la ligne de démarcation séparant les deux Beyrouth, Edmond Rabbath n'avait pas hésité, dès 1976, à mettre dans la balance politique sa réputation d'éminent juriste en était habilité à nommer ou à démettre les ministres sans que le décret soit contresigné par ceux-ci... Ce théoricien de l'arabisme disparaît au moment où il achevait

tionnel de la seconde République libanaise née des accords controversés de Taëf, en 1989.

Outre son image de référence morale et politique, ce «Libanais par conviction» laisse derrière lui une œuvre abondante en français notamment historique. Sa somme sur les Chrétiens dans l'islam des premiers temps (voir le Monde du 13 avril 1982), des ouvrages plus anciens, comme la Formation historique du Liban politique et constitu-tionnel (1973), toujours très utilisés parmi l'intelligentsia proche-orien-tale, demeurent indispensables pour comprendre l'évolution du Levant, de l'Antiquité à nos jours. D'Ed-mond Rabbath, l'Orientaliste fran-çais Jacques Berque a écrit : « Voilà un juriste de grande valeur, alliant une haute formation française à un grabbate grande et qui a dest la une nutte pormation practitise à un arabisme engagé et qui a doté le lecteur d'études fondamentales sur le Proche-Orient (1), »

JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ

(1) Bibliographie de la culture arabe contemporaine. Editeur : Sindbad-UNESCO, 1981.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### MOËT HENNESSY , LOUIS VUITTON

#### FORTE REPRISE AU SECOND TRIMESTRE

Malgré la diminution importante des ventes durant la guerre du Colfe et la situation économique mondiale, le résultat opérationnel de LVMH s'est établi à 2 345 millions de francs à fin juin 1991, soit un niveau légèrement supérieur à celui de fin juin 1990. Il convient d'ailleurs de noter qu'après une baisse au premier trimestre de 1991, la croissance du résultat opérationnel a été de 20 % au deuxième trimestre 1991.

Au 30 Juin 1991, le résultat net consolidé de LVMH s'est élevé à 1 210 millions de francs contre 1 248 millions de francs à fin juin 1990.

Cette légère diminution du résultat net s'explique par la progression des frais financiers dûs aux acquisitions d'actions Guinness en 1990 et du Champagne Pommery au début de 1991. L'impact de ces frais financiers sera relativement moins important au deuxièrne semestre de 1991 du fait de la saisonnalité des ventes et des résultats de Guinness et

A méthode comptable comparable et à structure identique, c'est-à-dire en tenant compte notamment d'une participation à hauteur de 24% dans Cuinness et de l'acquisition de Pommery à compter du 1er janvier 1990, le résultat net aurait progressé de 7 %.

Compte tenu de la reprise des ventes dans les différents secteurs du groupe, du bon accueil fait par la distribution aux lancements des parfums "Dune" de Christian Dior et "Amarige" de Givenchy, de la hausse du dollar et du yen au troisième trimestre, une prévisison de croissance sensible des résultats de LVMH est confirmée pour l'année

| En millions de francs         | 30/06/90      | 30/06/91    |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Champagne et Vins             | 1.839         | 1.951       |
| Cognac et Spiritueux          | 2.454         | 2.813       |
| Bagages et Maraquinerie       | 2.180         | 2.151       |
| Parfums et Produits de beauté | 2.167         | 2.051       |
| Autres Activilés              | 181           | 298         |
| LVMH                          | 8.821         | 9.264       |
| Résultat opératio             | nnel consolid | <del></del> |
| En millions de francs         | 30/06/90      | 30/06/91    |
| Champagne et Vins             | 328           | 272         |
| Cognac et Spiritueux          | 1.102         | 1.243       |
| Bagages et Maraquinerie       | 881           | 827         |
| Porfums et Produits de beauté | 138           | 121         |

Autres Activités

Chiffre d'affaires consolidé

Le ralentissement des ventes de Champagne sur certains marchés en récession, Etats-Unis et Grande-Bretagne notamment, a pénalisé le résultat du secteur. Toutefois, dans cette activité, plus de 60 % des ventes sont traditionnellement réalisées au cours du second semestre.

Le Cognac a sensiblement accru sa rentabilité grâce à une nouvelle amélioration de la part des qualités vieilles, à la poursuite de la croissance des ventes en Extrême-Orient et à la

L'activité Bagages a pratiquement rattrapé à fin juin l'effet négatif de la guerre du Golfe et a confirmé durant l'été la forte reprise des ventes entamée au printemps.

L'activité Parfums et Produits de beauté, affectée au premier trimestre par la crise du Colfe dans les "duty-free", a enregistré une reprise de ses ventes au deuxième trimestre, confirmée dans le

Pour les six premiers mois de 1991, le groupe Guinness PLC a enregistré un résultat avant impôts de 3,5 milliards de francs, en progrès de 9 % sur la période correspondante de l'année

LVMH, PREMIER GROUPE MONDIAL DE PRODUITS DE PRESTIGE

IRAK: avant l'envoi d'une sixième mission d'experts

#### L'Agence internationale de l'énergie atomique condamne sévèrement Bagdad

'Agence internationale de 'énergie atomique de Vienne (Autriche) a été l'occasion d'une violente attaque contre l'Irak, qui renâcle à ouvrir ses installations nucléaires aux inspecteurs

Dans une résolution largement adoptée - soixante et onze voix pour une contre (celle de l'Irak) et pour, une contre (celle de l'Irak) et sept abstentions, — la plus haute instance de l'Agence, la conférence générale, s'est déclarée, vendredi 20 septembre, «profondément préoccupée» par «les efforts continus de l'Irak pour faire obstruction aux résolutions 687 et 707 du Conseil de sécurité de l'ONU» et a appelé Bagdad « à respecter innnédiatement et dad «à respecter immédiatement et pleinement ses obligations».

## Rappel à la vigilance

Ce rappel à l'ordre n'est pas pour surprendre à l'heure où le président Bush, après avoir froncé les sourcils curs reprises, menace de passer à des mesures plus musclées si le gouvernement traktien ne facilite pas les visites des émissaires internationaux. L'heure est aujourd'hui à la vertu nucléaire, et les pays industrialisés, ébranlés par leurs décou-vertes irakiennes, semblent vouloir désormais contrôler la prolifération

Des signes existent d'une borme volonté de certains «pays du seuil» (Argentine, Brésil, Afrique du Sud) résolument pacifique de l'énergie nucléaire. Mais combien de progrès restent à faire. «La situation dans lamuelle nous nous trouvons aujour d'hui, soulignait en milieu de semaine M. Philippe Rouvillois, administrateur général au Commis-sariat à l'énergie atomique, est asser claire : ou bien nous montrons notre capacité à tirer rapidement les capacité à (tres rapael et l'écors du brusque rappel à la vigi-lance qui nous a été adressé, ou bien nous compromettons la crédibilité de cette institution [l'AIEA], v

Le message semble avoir été entendu. Le directeur général de PATEA le Suédois Hans Blix, a cn effet insisté sur « la nécessité, compte tenu de l'affaire irakienne, de renforcer les systèmes de contrôle » pour découvrir les sites qui n'ont pas été déclarés. Une sixième mission d'experts doit en principe entamer des la semaine prochaine une tournée d'inspection sur les capacités d'enrichissement de l'uranium par ultracentrifugation de

Une mission importante, certes, mais qui ne doit pas cacher le problème de fond que constitue la pro-lifération nucléaire dans tout le Moyen-Orient. Les capacités nucléaires d'Israel en inquiètent plus d'un, et beaucoup ont accueilli favorablement, vendredi, une résolution invitant tous les pays de cette région à accepter « l'application de contrôles complets de l'AIEA pour toutes leurs activités nucléaires» ce qui scrait « un premier pas en faveur de la paix et de la

The Part of

S ........

10 July 1

`. 92**5**₹

e Weight and

- 1. Targ

for execu-

ala aliga

1 44 Ag Ag

1.000

2005 30

1...4

17 mm 克克斯

YEMEN : après l'attentat contre un dirigeant de l'opposition

## La fragile unité du pays est encore plus menacée

nite (PRUY), M. Omar El Gaoui, proclamée l'an dernier reste très fragile. Dans les milieux de l'opposition démocratique, on a vu dans cette « première tentative d'assassinat politique dans le Yémen réunifié » le spectre d'un retour aux règlements de compte sanglants qui étaient courants aussi bien dans le Nord que dans le Sud. Le 12 septembre, à Sanaa, M. Moudjahed El Kahali, un député de l'opposition nassérienne, a lui aussi échappé à un attentat.

Écrivain de renom et directeur de l'hebdomadaire El Tagamou, organe du PRUY paraissant à Aden, M. El Gaoui a adopté, depuis l'unification du Yémen en mai 1990 dont il avait été l'un des architectes, une politique de « soutien critique » au nouveau régime. Il a notamment été l'un des premiers à mettre les Yéménites en garde contre la transformation de la jeune République en une « nou-velle dictature » des deux grands partis qui, avant l'unité, monopolisaient le pouvoir au nord (le Congrès général populaire CGP) et au sud (le Parti socialiste yémé-nite-PSY). Plutôt proche des anciens socialistes d'Aden, il a toujours réservé ses flèches les plus acérées aux dirigeants du CGP, les principaux responsables à ses yeux de la dégradation politique et économique du nouvel Etat unifié.

#### Dissiper le soupçon

Dans un communiqué rendu public au lendemain de l'attentat du 10 septembre, l'un des principaux militants des droits de l'homme au Yémen, M. Abou Baqr El Saqqaf, a mis en cause les dirigeants du CGP, « décidés, dit-il, à supprimer peu à peu toute forme d'opposition au régime ». « Tous ceux qui s'avisent de critiquer l'action du chef de l'Etat, le président Ali Abdallah El Saleh, ajoute-t-il, sont aussitôt taxés de trahison et d'hostilité à l'unité, à l'Islam et à l'entité nationale réménite. » Selon lui, cet attentat constitue donc a une tentative d'intimidation destinée à terroriser tous ceux qui tentent de critiquer le pouvoir central et sa lente dérive

Un attentat manqué, le "vers'ur fegime uttraterial ». La 10 septembre à Sanaa, contre le secrétaire général du Parti du rassemblement unioniste yémé
Octobre à Sanaa, contre le tentative d'assessinat risque de fraginse d'assessinat risque d a suscité une vive émotion dans Yémen unifié avait été célébré mble du pays, dont l'unité avec faste, alors qu'étaient déjà apparus les premiers signes de discorde entre le CGP, présidé par le chef de l'Etat, M. Ali Abdallah El Saleh, et le PSY, conduit par le vice-président Ali Salem El Beid. Au sommet de la hiérarchie, une unité de façade est toujours maintenne, mais à la base la lutte. d'abord feutrée, a éclaté au grand jour. Depuis le mois de juillet, les journaux contrôlés par le CGP attaquent quotidiennement, et en termes de plus en plus acerbes, les partisans du PSY qu'ils accusent d'« avoir détruit le Sud » et d'a essayer d'introduire dans le pays une idéologie étrangère à nos traditions et à notre histoire», une allusion claire aux principes marxistes que le PSY a pourtant ement abandonnés

> Les organes du PSY répondent à ces attaques sur un ton plus modéré. L'hebdomadaire de ce parti, El Moustagbal, a cependant récemment menacé de esaire des révélations concernant certains épisodes tragiques de notre histoire». une allusion transparente à l'assas-sinat en 1977 de l'ancien président du Nord-Yemen, Ibrahim Hamdi, auquel auraient participé plusieurs des dirigeants actuels du CGP. dont le président Ali Abdallah El Saleh. El Tagamou a pour sa part publié une fable politique, anonyme, retraçant la vie d'un chomme mauvais» en qui certains ont reconnu le chef de l'Etat. Ce dernier a accusé M. Omar El Gaoui - qui s'en est défendu énergiquement - d'être l'auteur de ce pamphlet.

L'attentat de Sanaa a-t-il été une tentative avortée de « punir » l'auteur présumé de cet article? Afin, vraisemblablement, de dissiper le soupçon, le président Ali Abdallah El Salen z téléphoné à M. Omar El Gaoui pour lui exprimer sa vive sympathie et l'assurer que ce de chef de l'Etat vient également de donner des instructions aux forces de sécurité pour « qu'elles frappent d'une main de fer sous ceux qui portent atteinte à la sécu-rité générale» – un ordre qui risque de demeurer lettre morte, car les forces du Nord et du Sud, qui se sont combattues pendant de longues années, n'ont jamais pu être regroupées et restent indépen-

JEAN GUEYRAS

(115)

2.334

(118)

2.345

Le Monde ■ Dimanche 22 - Lundi 23 septembre 1991 7

## **AFRIQUE**

## La mort d'un bagne fantôme

Un « grand événement »,

Officiellement du moins, il l'existence du bagne, Hassan II sort des détenus de Tazmamart. avait répliqué : « Les témoi- Pour la punir de cette curiosité gnages ne valent que par les malsaine, il lui avait interdit de

tement reproché à M= Christine Serfaty, dont le mari a été l'obs'agit d'une non-affaire. Le jet, il y a une semaine, d'une 20 juillet, à des journalistes fran- mesure de libération-expulsion, çais qui l'interrogeaient sur de s'être indûment intéressée au temoins. » Il avait alors implici- « remettre les pieds » au Maroc

#### des informations sans objet... Grand ménage

pour y rendre visite à son époux

qui, lui, purgeait sa peine à la prison centrale de Kénitra. Le 18 septembre, dans un

entretien accorde à TF I, M. Driss Basri, ministre de l'intérieur et de l'information, avait

explicité les propos du souverain

chérifien. Le bagne de Tazma-

mart, avait-il assuré, « n'existe

que dans l'esprit et l'imagination

des gens malveillants vis-à-vis du

Maroc ». Aux yeux du pouvoir,

il n'y a donc pas lieu aujour-

d'hui de confirmer ou démentir

dans les prisons

Il n'empêche que, soucieux de respectabilité face à des interlocuteurs toujours plus nombreux et de moins en moins disposés à fermer les veux sur ses écarts de conduite en matière de respect des droits de l'homme, Hassan II est, semblet-il, en train de faire le grand ménage dans les prisons de son royaume. Même l'opposition juge qu'il faut en passer par là pour renforcer la crédibilité du Maroc, à l'heure où il est, notamment, engagé dans une opération référendaire à hauts risques au Sahara

occidental. JACQUES DE BARRIN

#### selon M. Abraham Serfaty Opposant marocain récemment Maroc (ASDHOM), qui se «réjouit»

M. Abraham Serfaty a qualifié, vendredi 20 novembre à Paris, de «grand événement» la destruction du bagne de Tazmemart. Selon iui, la «pression décisive» est venue des Etats-Unis, où Hassan II va se rendre en visite officielle. «Les de Tazmamart dans leurs demandes», a estimé M. Serfaty. De son côté, l'Association de

libéré et axpulsé vers la France, de ce «geste important», a indiqué que « les vingt-huit rescapés de Tazmamart, qui ont été transférés dans une prison non officielle au sud de Guercif, auraient ensuite été séparés en daux groupes pour être dirigés soit vers un hopital pour les plus éprouvés, soit vers une prison officielle ». Selon ! AS-Easts-Unis ont inclus le destruction OHOM, it reste caept cent quatrevingt-cinq détenus politiques» au Maroc et e plus de huit cents De son côté, l'Association de citoyens séquestrés dans le bagne-défense des droits de l'homme au forteresse de Kalaet M'Gouna ».

#### TUNISIE

## Une lettre de M. Mohammed Mzali, ancien premier ministre

A la suite de la publication, dans le Monde du 18 septembre, d'un article consacré à la mise aux enchères de la propriété de M. Mzali, dans la banlieue de Tunis, l'ancien premier ministre tunisien nous a fait parvenir une let-tre dont voici les principaux

La propriété dont il s'agit a été acquise en 1965 et payée en vingt aus grâce à mes revenus et à ceux

2) Le procès inique qui a été préfabrique par l'ancien régime est inconstitutionnel car, en tant que membre de gouvernement, je ne pouvais être jusé que par la Hante Cour, conformément, à l'anicle 68 de la Constitution.

3) La condamnation par contumace qui m'a frappé remonte au

question est donc illégale. 4) Après l'accession de Ben Ali au pouvoir, tous ceux qui out cru à

ses promesses et sont rentrés pour «régulariser» leur situation ne sont certes pas en prison, mais ont été condamnés à cinq ans de prison avec sursis (Driss Guiga, ancien ministre de l'intérieur) ou à quatre ans de prison, avec sursis toujours, et à 40 millions d'amende (Tahar Belahadja, ancien ministre de l'information) et sont à ce jour privés de leurs droits civiques en raison de ces peines infamantes.

5). Ginq années après ma condamnation à continuace, le pou-voir décide de vendre ma maison aux enchères publiques, jeter mon épouse et mes enfants dans la rue, et assouvir ainsi sa haine contre un

ne peut être exécutée. La vente en sa dignité et de vouloir encore ser-

6) Ouant à la lettre publiée par un journal de Tunis et que j'aurais adressée à une « notabilité de la région» (du Golfe), tous ceux qui connaissent mon écriture se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un

7) Au sujet du communiqué que l'ai signé au mois de mai avec d'au-res Tunisiens, dont MM. Rached Ghanouchi (président de la Nahda) et Ahmed Ben Salah (secrétaire général du Mouvement de l'unité populaire, non reconnu en Tunisie quoique membre à part entière de l'Internationale socialiste), il s'agissait d'une protestation contre la tuerie sauvage perpétrée par les forces de l'ordre dans l'enceinte du campus universitaire et dont ont été

## **AMÉRIQUES**

#### COLOMBIE

## Les négociations entre le gouvernement et la guérilla piétinent

Les pourpariers entre le gouvernement colombien et la Coordination Simon-Bolivar, qui regroupe essentiellement les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie, communistes) et l'ELN (Armée de libération nationale, castriste), piétinent depuis leur reprise le 4 septembre demier à Caracas, capitale du Venezuela. Le président Cesar Gaviria montra de plus en plus de signes d'impatience devant les revendications de la guérilla, qui réclame la création de deux cents «zones de paix» pour y regrouper ses hommes, au lieu de la soixantaine proposée. Neuf guérilleros ont encore été tués par l'armée vendredi 20 septembre dans la province de Santander.

Suspendu six jours après avoir été inauguré début juin, repris et ajourné de nouveau le 25 juin, le dialogue, destiné à mettre un terme à quatre décennies de violence armée, s'est heurté jusqu'à présent à des obstacles apparemment insurmontables. Les négociations achoppent surtout sur les modalités d'application d'un cessez-le-feu, sur le principe duquel tout le monde s'accorde. De même, la nécessité de définir une solution politique au conflit est admise de part et d'autre.

Le gouvernement du président Cesar Gaviria, dont la popularité est au zénith depuis la reddition en juin de Pablo Escobar, souhaite conclure rapidement un autre chapitre de son plan global de pacifi-cation. Il préconise un cessez-le-feu immédiat, la cessation de toutes les actions armées, l'arrêt de tous les sabotages et des enlèvements. Il réclame la libération de tous les etages encore détenus par les insurgés. Et il propose de regrouper les guérilleros démobilisés dans une soixantaine de

tion en 1990 du M-19 (gauche nationaliste), de l'EPL (Armée populaire de libération, prochinoise), du PRT (Parti révolution-naire des travailleurs) et du Mou-vement indigéniste Quintin-Lame, tous anciens membres de la Coor-dination Simon-Bolivar.

Battu militairement avant la négociation, le M-19 apparaît aujourd'hui comme le vainqueur politique de l'opération «retour à la légalité». Il a fait bonne figure aux élections de décembre 1990; il a joué un rôle déterminant de février à juillet 1991 au sein de l'Assemblée constituante. Et son leader, Antonio Navarro, fait déjà figure de favori pour la prochaine élection présidentielle.

#### L'exemple du M-19

Les dirigeants des FARC (7 000 hommes dans une cinquantaine de «fronts») et de l'ELN (4 000 combattants pour une vingtaine de « colonnes ») sont tentés d'imiter l'exemple du M-19. Mais ils ont des doutes justifiés sur l'ampleur de leur éventuelle «base électorale » et estiment surtout qu'ils ne sont pas vaincus sur le terrain. Pour le prouver, ils ont déclenché, en juillet, une offensive terroriste sans précédent (500 millions de dollars de dégâts). La réprobation active de la popula-tion les a contraints à stopper, début août, les sabotages d'installations industrielles.

De son côté, l'armée, dont certains secteurs se résignent mal à une paix négociée, a multiplié les opérations offensives et a tenté de capturer en août l'état-major de la guerilla. Un échec, tempére par des coups très durs portés aux groupes insurgés. « A Caracas. a déclare M. Manuel Marulanda, le chef militaire des FARC. notre délégation ne sera pas marche

Populant la coordination semble en moins bonne posture qu'en juin. Elle a déjà manqué le train

de la vie politique. Ce que réclamait, les armes à la main, la guérilla. Elle peut encore espérer participer à la campagne pour les élections législatives du 27 octobre. Mais le temps presse.

Les FARC, très liées au Parti communiste colombien, sont d'autre part politiquement déstabilisées par l'effondrement de la maison mère à Moscou. Les désertions se sont multipliées ces dernières semaines dans leurs rangs. En revanche, l'ELN, en prise directe sur Cuba et dirigée par l'ancien curé espagnol Manuel Perez, disposant d'un solide trésor de guerre, ne paraît guère a priori disposée à lâcher prise, bien qu'elle affronte également certains «courants » contestataires.

#### MARCEL NIEDERGANG

□ BOLIVIE: un cinquième traffquant de drogue « repenti» se rend à la justice. – Un trafiquant de drogue, Oscar Roca Vasquez, s'est rendu à la justice, jeudi 19 sep-tembre, à l'aéroport de Santa Cruz (mille kilomètres à l'act de Le (mille kilomètres à l'est de La Paz), a-t-on appris vendredi à La Paz. Roca Vasquez est le cinquième trafiquant à se rendre aux autorités à la suite de la promulga-tion d'un décret garantissant que les trafiquants « repentis » ne seraient pas extradés vers les Etats-Unis. - (AFP.)

□ PÉROU : des guérilleros du Sentier lumineux ont assassiné dix Indiens dans les Andes. – Les gue-rilleros maoïstes du Sentier lumineux ont tué dix membres d'une tribu indienne dans les Andes, a-t-on appris vendredi 20 septem-bre. Une cinquantaine de sendéristes sont entrés à Kutovireni Indiens Ashaninka qui refusaient de venir avec eux, a déclare un responsable de la ville voisine de Tarma. Quelques jours auparavant, le Sentier lumineux avait tué douze Indiens de la même tribu dans cette région. Cette guérilla, sés dans une soixantaine de juin. Elle a déjà manqué le train qui dure depuis onze ans, a causé de la Constituante, qui a adopté la mort de 23 000 personnes. – peu près le processus qui a un plan de modernisation radicale (Reuter.)



 ALGÉRIE: afflux de réfugiés tousregs. - La télévision algérienne a montré, jeudi 19 novembre, des images de a milliers de réfugiés touaregs », visiblement épuisés et souffrant de malautrition, installés dans la région de Bordi Badii Mokhtar, à l'extrême sud-est de l'Algérie, près de la frontière avec le Mali. Une réfugiée a déclaré que « des enfants, des vieillards et des femmes ont été égorgés » dans le nord du Mali, d'où elle s'est « enfuie à pied avec ses enfants ». De source officieuse, on indique que le nombre de ces nouveaux réfugiés serait de quatorze mille à trente mille - (AFP.)

CAMEROUN : le président Biya prone « l'apaisement et la réconciliation». - Lors d'une visite à Douala, capitale économique et principal fief de l'opposition, le président Paul Biya a lancé, vendredi 20 septembre, un appel à a l'apaisement et à la réconomique de la secret les composants de tion». Il a accusé les opposants de vouloir «étrangler» l'activité de la ville a par des mois d'ordre irres-ponsables », faisant ainsi allusion aux opérations «villes mortes» et aux manifestations de rue, dont la répression a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes depuis le début de l'année. -

3.70g

Çwar ere

D SENEGAL: adoption d'un nousénégalais a adopté, vendredi 20 novembre, un projet de loi électorale fixant à sept ans la durée du mandat présidentiel. Le nombre de mandats du président est limité à deux et l'âge des électeurs est abaissé de vingt et un à dischait en la language de la langu dix-huit ans. L'opposition avait fait de la révision du code électoral son principal cheval de



#### CENTRE D'ESSAIS

Du jeudi 19 au lundi 23 septembre, au Pavillon Royal du Bois de Boulogne\*



Audi vous ouvre les portes de ses plus beaux modèles.

L'Audi V8, le Coupé S2, le Cabriolet et toute la gamme Audi 100 vous attendent. pour un essai privilégié dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal dans le Bois de Boulogne. Afin de réaliser votre essai dans les meilleures conditions nous vous invitons dès à présent à nous contacter au : 42.56.01.60 afin de prendre un rendez-vous.

\* Face au lac, à proximité de la Porte Dauphine

Suite de la première page

Tôt ou tard, ce sujet explosif devait ressureir. M. Giscard d'Es-taing a voulu tirer le premier, quitte à embrouiller un peu plus le débat par des affirmations approximatives et des propositions faussement spectaculaires.

Le code de la nationalité est un ensemble juridique complexe, fait d'une addition de lois successives. M. Giscard d'Estaing prend des libertés avec l'Histoire quand il parle de a revenir à la conception traditionnelle de l'acquisition de la nationalité française : celle du droit du sang.». En réalité, depuis le sei-zième siècle, la France a reconnu - avec plus on moins d'extension, selon les circonstances et les besoins - un certain «droit du sol», c'est-à-dire l'attribution de sa nationalité à des personnes n'étant pas d'ascendance française mais qui sont nées sur son territoire ou D'ailleurs, dans le même article du Figaro-Magazine – et au risque de se contredire – M. Giscard d'Estaing admet le droit du sol à certaines conditions...

Quant à dire que tous les grands pays européens ne reconnaissent désormais que le droit du sang, c'est encore une simplification abusive. Même l'Allemagne, qui a une conception ethnico-culturelle de la nationalité, a assoupli récemment sa législation. Et presque tous les autres pays de la Communauté combinent, dans des propor-tions variables, droit du sang et

#### Cent mille personnes chaque année

Il existe aujourd'hui une demidouzaine de manières de devenir français. La plus simple et la plus courante est ce fameux droit du sang - expression déplaisante -dont bénéficie tout enfant ayant un parent français. Quant aux enfants nés en France de deux parents étrangers, ils sont automaiquement français dès la naissance si leur père ou leur mère est né en France (article 23 du code de la nationalité), ou à dix-huit ans si les deux parents sont nés à l'étran-ger (article 44). Mais, dans ce dernier cas, la nationalité française peut être refusée par les intéressés (et 10 % la refusent effectivement). Les autres moyens d'obtenir la citoyenneté sont le mariage avec un Français ou une Française et la naturalisation, qui suppose, elle, de présenter une demande et de répondre à certaines conditions.

Au total, chaque année, la population française s'enrichit de quelque cent mille personnes nées de parents étrangers – l'équivalent d'une ville comme Rouen ou Nancy. Démographiquement, c'est un apport substantiel, compte tenu de la faiblesse relative de la natalité. Et, en matière d'intégration, c'est un facteur très important, même si la possession d'une carte

d'identité nationale ne suffit pas à un Antillais ou à un Maghrébin pour se faire accepter dans la vie Les naturalisations ne représen-

tent qu'un tiers des cent mille « nouveaux » citoyens et concernent, de plus en plus, des Afri-cains ou des Asiatiques originaires d'anciennes colonies françaises.

#### Un casse-tête en perspective

Valéry Giscard d'Estaing rend hommage à l'« excellent travail » de la commission de la nationalité, mais celle-ci n'a jamais proposé d'abandonner le droit du sol. Son rapport soulignait au contraire, en janvier 1988, que «la théorie du droit du sang «pur» confond l'appartenance à la nation avec l'appartenance à une ethnie ». Contrairement à M. Giscard d'Estaing, les «sages» ne remettaient pas en question l'article 23, attribuant la nationalité française à la naissance. C'aurait été, à leurs yeux, constater la faillite du modèle français d'intégration, car trois générations sont concernées par cet article : l'enfant né en France, l'un de ses parents né en France et ses grands-parents venus s'installer en France.

Les «sages» – approuvés par les États généraux de l'opposition et par la majorité sénatoriale qui a déposé une proposition de loi en juin 1990 – demandaient, en revanche, d'aménager l'article 44 pour que le fils d'étrangers né en France exprime personnellement sa volonté de devenir français à l'âge de dix-huit ans. M. Jean-Louis Bianco, l'actuel ministre de dans le même sens, en souhaitant que, chaque année, tous les nou-veaux citoyens français participent à une cérémonie d'accueil dans

La législation française est incontestablement plus libérale que celles de la plupart des pays voi-sins. D'une part, avec l'article 23, la France est la seule à reconnaître un «double droit du sol» (dont bénéficient environ 18 000 nouveau-nés chaque année). D'autre part, elle n'oblige pas l'étranger devenu français à répudier sa nationalité d'origine. Des conven-tions ont même été conclues avec certains pays, comme l'Algérie ou Israël, pour permettre aux bi-na-tionaux de choisir le pays où ils accomplissent leur service mili-

M. Giscard d'Estaing n'a pas

Ceux qui en font la demande sont peu nombreux par rapport aux bénéficiaires potentiels, mais ils obtiennent satisfaction dans plus de 85 % des cas. L'administration dispose d'un pouvoir régalien dans ce domaine et n'a pas à justifier ses refus, alors que, pour les béné-ficiaires du droit du sol ou d'un mariage, elle ne peut pas interve-nir : l'obtention de la nationalité est automatique.

Installée par M. Jacques Chirec, premier ministre, le 22 juin 1987, la commission de la tionalité a remis son rapport le 7 janvier 1988, après de nombreuses consultations et des auditions publiques retrans-

mises en direct par la télévi-C'était une commmission pluraliste, présidée par M. Marceau Long, vice-président du Conseil d'Etat, et comptant quinze autres membres : MM. Léon Boutbien, médecin. vice-président du Comité d'action de la Résistance ; Jean-Jacques de Bresson, conseiller d'Etat honoraire; Mre Hélène Carrère d'Encausse, universitaire, spécialiste de l'Europe de l'Est; MM. Pierre Catala, universitaire: Pierre Chaunu, historien, membre de l'Institut; Berthold Goldman, universitaire; Salem Kacet, cardiologue; Pierre-Patrick Kaltenbach, conseiller référendaire à la Cour des comptes: Emmanuel Le Roy Ladurie, historien, professeur au Collège de France: Yvon Loussquarn, spécialiste de droit international; Jean Rivero. juriste; Mr. Dominique Schnapper, sociologue; M. Alain Touraine, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales; M. Jean-Marc Varaut, criminologue, et ment ».

Le rapport des seize « sages »

M. Henri Verneuil, réalisateur de Le rapport de la commission

avait été adopté à l'unanimité. Son président nous déclarait (le Monde du 9 janvier 1988) : «L'objectif affirmé de la commission est d'encourager l'ac-quisition de la nationalité franise par les étrangers établis durablement dans notre pays et qui le souhaitent. La commission n'envisage pas une réduction du nombre des personnes qui deviennent françaises chaque année, mais, bien au contraire, son augmentation. Les nouvelles procédures de naturalisation pourront aussi y contribuer. Quant aux jeunes, le projet de la commission est celui, non d'une quelconque exclusion, mais, à l'inverse, d'une intégration complète, grâce à leur consentement, qu'ils pourront exprimer sous des formes multiples et à de multiples occasions. Toute restriction à l'acquisition de la nationalité française pour les mineurs nés en France est ievée. Dans les autres cas, la liste des condamnations pénales qui constituent un empêchement est réduite et simplifiée. On pourra donc devenir français plus facilement, mais aussi plus consciem-

tort de remarquer que tout cela risque de poser des problèmes quand seront tombées les fron-tières intérieures de la Communauté européennne. Des femmes turques, installées en Allemagne, ne seront-elles pas tentées de venir accoucher en France? Et, à choisir entre deux pays d'installation, un immigré ne préférera-t-il pas celui qui l'autorise à conserver sa nationalité d'origine? Il faudra bien se pencher sérieusement un jour sur l'harmonisation des législations européennes en cette matière. Un beau casse-tête en perspective, compte tenu de l'histoire, des tra-ditions, des intérêts et des susceptibilités de chaque Etat.

Mais, en attendant, c'est un débat franco-français que relance M. Giscard d'Estaing, de manière bien électoraliste. Proposer d'orga-niser un référendum sur un nouveau code de la nationalité res-semble à une plaisanterie. Qui oserait soumettre aux Français un texte aussi complexe, comprenant des dizaines d'articles et de sousarticles? Qui prendrait le risque de vouloir régler par oui ou par non une question aussi sensible, susceptible de raviver toutes les

Code de la nationalité ou pas, l'immigration est revenue au cœur du débat politique et n'en sortira pas jusqu'aux prochaines élections. Ceux qui veulent s'en servir ont l'embarras du choix : des clandes-« charters » aux banlieues, les sujets de polémique ne manquent pas. Et, pour peu que M. Mitter-rand ait la bonne idée de relancer la question du droit de vote des étrangers... En attendant, M. Le Pen arrive en tête des hommes politiques qui « proposent des solutions satisfaisantes» sur l'immigra-tion. Même si – faut-il s'en réjouir? – 40 % des Français ne se reconnaissent dans aucun des discours proposés.

gégéral du Front national: « M. Giscard d'Estaing, après avoir repris autrefois les thèses économi-ques et sociales de M. Mitterrand,

reprend aujourd'hui les propositions

au Front national en mattere de réforme du code de la nationalité. M. Giscard d'Estaing court derrière M. Chirac qui court derrière Jean-Marie Le Pen. Il est trop tard pour lui, car il n'a pas lu la fable de La Fontaine, comme le lièvre, il n'a

M. Jacques Roseau, porte-parole da Recours-France: «L'im-mense majorité des rapatriés de toute confession, pieds-noirs et har-

kis, ne pourront que souscrire aux déclarations de Valéry Giscard

d'Estaing sur l'immigration tout en

a issaing sur l'immigration tout en observant que l'ancien chef de l'Etat aurait pu, lorsqu'il exerçait le pouvoir, s'inspirer de ces principes plutôt que de développer une politique de regroupement familial qui n'était pas sans rapport avec la situation actuelle. »

o M. Robert Pandrand, député

RPR de Seine-Seist-Deuts: « Je ne peux que me féliciter de la contribution de l'ancien président de la République à ce problème de la nationalité. Je pense que le gouvernement aurait intérêt à faire voter par l'assemblée p

par l'Assemblée nationale les

conclusions de la commission Mar-

M. Patrick Devedjian, député
RPR des Hauts-de-Seine :

u M. Giscard d'Estaing, qui est né à Coblence, ville allemande célèbre pour avoir réuni l'armée des émi-

grès sous la Révolution, nous pro-pose de revenir à cette époque en adoptant la loi du sang. Je lui rap-pelle que treize millions de Fran-

çais ont au moins un grand-parent

sur quatre de nationalité étran-

M. Jacques Barrot, nouveau président du groupe UDC de l'Assemblée nationale : «L'opposition a ratifié les travaux de la commis-

sion Marceau Long lors des états généraux de Villepinte. Ils basent la citoyenneté sur la notion d'adhé-sion volontaire qui n'est pas le jus sanguinis, M, Giscard d'Estaing a

sans doute voulu relancer le débat mais il ne peut aboutir qu'à cette

I M. M. Emile Zaccarelli, pré-sident du MRG: « Le terme d'« invasion» semblait réservé au

vocabulaire d'une extrême droite à

la xénophobie guerrière. La remise en cause du droit du sol pour un

droit du sang conduit tout naturel-

lement à un nationalisme de race

de sinistre mémoire. Le droit à la

ressemblance a suffisamment de

progrès à faire pour ne pas com-

mencer à différencier les immigrés entre eux. Le MRG regrette ces

mains tendues électoralistes de la

droite traditionnelle vers le Front

ceau Long.»

conclusion.

pas su partir à point.»

## L'immigration entre les mots

«La France et ses étrangers», un livre de Patrick Weil

Lorsque les discours sur l'immi-gration s'affolent et que l'irration-nel menace de l'emporter, il est sain de prendre du recul pour tensain de prendre du recui pour ten-ter de saisir ce que cachent les mots et ceux qui les prononcent. A cet égard, le livre que Patrick Weil, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, a consacré à la France et ses étrangers, tombe à pic.

analyse magistrale d'un demi-siècle de politique française de l'immi-gration, de ses discours et de ses non-dits, mais il jette un éclairage inédit sur la politique qu'a menée, à l'Elysée, l'homme par qui le scandale arrive aujourd'hui. Quare ans après son célèbre petit-dé-jeuner avec des éboueurs africains, M. Giscard d'Estaing a employé beaucoup d'énergie afin de faire aboutir un projet visant à rapatrier de force en cinq ans cinq cent mille immigrés, Algériens pour la plupart, y compris les enfants de nationalité française.

Patrick Weil a retrouvé dans les archives le relevé de décisions du conseil restreint du 18 décembre 1979, signé du président et annoté de la formule : «Eviter de parler de quotas d'enfants. » Ce projes, inspiré par M. Lionel Stoléry, secrétaire d'Etat chargé des travail leurs manuels et immigrés de l'époque, finit par capoter, victime de la résistance du RPR - au nom de la tradition gaulliste. - du 'opposition du Conseil d'Etat. L'épisode, qui contraste d'ailleurs avec la première partie du septen-nat de M. Giscard d'Estaing, plutôt marqué du sceau du libéra-ROBERT SOLÉ lisme avec l'instauration du

national qui confirment que les républicains ont désormais à choi-sir entre les forces de progrès de la majorité présidentielle et Le Pen.»

□ Mme Marie-Noëlle Liene-

mann, maire socialiste d'Athis-

slogan publicitaire du nouveau livre de M. Giscard d'Estaing, «Un Gis-card différent», est totalement jus-

tifié. En dix ans, il a pris cinquante ans de retard quand il

propose de substituer le droit du sang au droit du sol. La nationa-lité ne coule pas dans les veines, mais elle résulte de l'acceptation de

certains principes qui font l'éthique

□ SOS Racisme «s'étonne de la

tentative douteuse de relancer le débat sur le code de la nationalité de M. Giscard d'Estaing». L'orga-

nisation anti-raciste ajoute: « Ce n'est pas en cherchant à déclencher

une psychose de l'invasion des

immigrés qu'on règlera les pro-blèmes de la société française. Faut-il rappeler à l'ancien président que la France n'est pas une race, qu'elle ne se définit pas par le

sang mais par des valeurs républi-caines et universelles, ce qui hi a permis d'intégrer à la nation des

générations d<sup>a</sup>immigrés, quelles que

□ France Plus: « VGE dit tout

et son contraire. D'un côté, il sou-haite que le droit du sang soit le seul critère attributif de la nationa-

lité française. De l'autre, il

approuve le rapport Marceau Long qui réaffirme la notion de droit du sol. Alors, de deux choses l'une:

soit VGE ignore le contenu des lois de la République, ce qui est grave, soit il fait de la surenchère politi-que et part à la chasse des élec-teurs de Jean-Marie Le Pen. »

M. Yves Jouffa, président de la Ligue des droits de l'homme : «Je suis effrayé par les déclara-tions de M. Giscard d'Estaing. La

tions de M. Giscara d'Estaing. La droite française est en train de perdre la tête à l'approche des élections, en campant sur les positions de Le Pen et même en en rajoutant parfois comme le souhaitait récemment M. Poniatowski. La réforme préconisée par l'ancien président de la République nous ramène deux siècles en arrière, ce

ramène deux siècles en arrière, ce qui serait une curieuse façon de

élébrer le bicentenaire de la Répu-

blique. Face à cette course vers la xénophobie dégradante, pour ceux

qui la pratiquent espérons que vont

se rassembler tous les démocrates

soucieux de maintenir vivantes les valeurs de la République.»

n M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, président de la LICRA: « Je consi-dère que c'est un honneur d'être

français et non pas un déshonneur

que de demander à le devenir. J'adopte donc la conception du

droit du sol issue de la Révolution

et à laquelle je suis très attaché.»

soient leurs origines.»

d'un pays.»

regroupement familial, n'est que l'un des nombreux dérapages de la politique d'immigration observés lepuis l'avant-guerre.

Patrick Weil montre que la France a suivi une voie relative-ment cohérente sur le long terme. Entre une conception républicaine égalitaire de l'accueil des étrangers et une politique de ségrégation des ethnies, elle a choisi le pius sou-vent la première, cette « synthèse républicaine », qui pourrait bien inspirer l'Europe du futur.

#### Basses manœuvres électorales

Les oscillations, parfois dramatiques, n'ont évidemment pas man-qué et se poursuivent, comme en témoigne l'actualité. Comme si le pays était incapable de choisir une fois pour toutes entre l'intégration des immigrés et leur maintien dans la précarité, au nom d'une présence prétendument provisoire. Pourtant, les ordonnances de 1945, qui restent la référence en matière de statut des étrangers, misaient, de façon prémouitoire, sur une installation progressive des étrangers, rappelle Patrik Weit.

Cette conception, terriblement malmenée dans les faits pendant quatre décennies, a fini par s'imposer comme une évidence. Mais durant plus de trente ans, l'intérêt commun de l'Etat, du patronat et des pays d'origine aura été de maintenir la fiction d'un séjour provisoire, qui a fortement contri-bué à retarder et compliquer l'in-tégration. L'immigré devait être célibataire, non revendicatif et lié à son pays d'origine. Ceux qui, comme M. André Postel-Vinay, éphémère secrétaire d'Etat de M. Giscard d'Estaing, ont compris que l'arrêt de l'immigration, en 1974, devait s'accompagner d'ef-forts pour le logement et d'un sta-tut stable, auront eu raison dix ans

trop tôt. rop tôt. Mais c'est précisément en 1984 au moment où la gauche et la droite parvenaient à un quasiconsensus, que l'émergence du Front national, champion dans la démagogie sur l'immigration, les bligesit à se démarquer. Ce thème, jusqu'alors absent du débat politique – même dans la plate-forme de M. Le Pen pour l'élec-tion de 1974, – allait devenir, en période d'aggravation du chômage, le terrain miné d'affrontements malhonnêtes et de débats faussés au service de basses manœuvres

Le livre démonte, avec une précision rare dans ce domaine, la signification et la portée réelle des réformes, toujours marquées par leur contente politique, économique on diplomatique. Selon Patrick Weil, les joutes sur la nationalité on la citoyenneté et l'utilisation des immigrés comme boucs émissaires masquent « le naufrage» des politiques d'intégration. Les fonds réservés à la répar-tition harmonieuse des immigrés dans des HLM ont servi à les a maintenir dans des quartiers dégradés », les cours de langues et les lieux de culte soutenus par les pays d'origine encouragent le repli

De détournement de procédure en effet pervers, le bilan est sans complaisance : «La faiblesse des moyens accordés et le manque de cohèrence des logiques d'interven-tion ont abouti à ce que l'on relie désormais tous les problèmes (...) à l'immigration : l'école, le logement, l'emploi ou l'identité nationale, alors que l'objectif des pouvoirs publics était en 1981 exactement inverse.»

Pour sortir du bourbier, l'auteur suggère une vaste opération vérité. Finis les amalgames ravageurs étrangers à des illégaux, et les dis-cours ambigus où l'on oublie que l'immigration reste légale pour certaines catégories. On pourrait aussi nettoyer le vocabulaire en réservant le terme «clandestin» à son véritable sens, le travail illégal d'une entreprise.

Mais il fandrait surtont cesser de rapporter systématiquement à l'immigration les questions de société, comme l'école, le logement ou la citoyenneté, et enfinadissocier « ce qui, dans l'immigration relève (,,,) des politiques publiques, de ce qui ressorii à l'utilisation de la question à des fins politico-sym-boliques ». On peut toujours rêver.

PHILIPPE BERNARD

5 Mz

THE REAL PROPERTY.

L'aventure d'une politique de l'immigration 1938-1991, de Patrick Weil, préface de Mar-ceau Long, Calmann-Lévy, 403 p., 140 F.

## A propos de la publication d'un article de M. Le Pen

A la suite de la parution, en page « Débats » du Monde du 18 septembre, de l'article intitulé «Les raisons du Front» que nous avait adressé M. Jean-Marie le Pen en réponse au point de vue de MM. Olivier Bernard, Michel Narbonne et Claude Poizot, publié en première page du Monde du Il septembre, Mª Marie-Claire Mendès France m'a fait parvenir la copie de la lettre de démission adressée à M. Alain Minc, président de la Société des lecteurs du Monde. Dans cette lettre elle pré-Monde. Dans cette lettre, elle pré-

«Ce n'est pas parce que la majo-rité des médias ont fait le lit de Le Pen que le Moude devait emboîter le pas. J'avais une haute opinion de la qualité de la rédaction du Monde et ne m'attendais pas à y trouver cette signature. J'en fais une question de principe.» En réponse, j'ai fait parvenir à M= Mendès France la lettre sui-

« Chère madame, » Je comprends votre émotion, car je n'ai pas oublié la manière inqualifiable dont Jean-Marie le Pen s'est jadis adressé à Pierre Mendès France au cours d'une séance de l'Assemblée nationale (wance du 11 Gerier 1958). Je nartage aussi votre opinion que les thèses du Front national et de son président représentent un danger pour les valeurs sur lesquelles est fondée la démocratie française.

» Dans le passé, le Monde n'a cessé d'adopter ce point de vue. Mais, au nom même de ces valeurs, a-t-il le droit d'empêcher Jean-Marie Le Pen de s'exprimer lorsqu'il est mis directement en cause dans nos colonnes? C'est l'attitude qui a été adoptée depuis vingt ans par la direction du Monde, et la parution du texte du 18 septembre est conforme à cette attitude constante (1). Elle repose sur la conviction que la connais-sance des thèses du Front national eșt de nature, à terme, à réduire le nombre des Français qui ont quelque sympathie pour ce mouvement: S'il apparaissait que cette politique ne réussissait pas, alors, comme à divers moments de l'Histoire, il ne faudrait pas hésiter à défendre la démocratie autrement.»

JACQUES LESOURNE

(1) Six tribunes libres de M. Le Pen ou entretiens avec lui ont été publiés depuis

#### **UNE SEMAINE EN FLORIDE** à partir de 5 165 F\*

- PARIS/ORLANDO/PARIS.

- Une voiture de location en kilométrage illimité.

- Une location de villa. Prix basé sur 4 personnes minimum.



## **POLITIQUE**

Réorganisation à l'Elysée

## M. Mitterrand va modifier sa stratégie de communication

prochainement publier un décret mettant fin aux fonctions de M- Nathalie Duhamel, attachée de presse de la présidence de la République. M≕ Duhamel était attachée de presse de M. François Mitterrand depuis 1973. Elle faisait partie, notamment Elle faisait partie, notamment confidences peu amènes distillées avec MM. Hubert Védrine et sur le thème de l'usure du pou-Gilles Ménage, de ceux qui 'voir. étaient entrés à l'Elysée dès 1981 et y étaient restés.

البيطيريون البياء المستعدد الت<u>راسيدي متعدمين الوون بطائر أن أوضط</u> وفيد خصف رياضه وال<del>جمعا</del>ظ

Ce départ présage une réorganisation du secteur presse de l'Elysée autour du nouveau porte-parole, M. Jean Musitelli, un ancien de la «maison» qui, après un passage au Conseil d'Etat, a repris les fonctions que cumulait M. Védrine depuis sa nomination comme secrétaire général le 17 mai dernier.

L'Elysée, maison' vide? Palais de la Belle au bois dormant? Le sérail présidentiel désorganisé par une fuite des cerveaux? Et d'entendre que Mª Elisabeth Guigou a laissé un vide sur les dossiers européens que M. Caroline de Margeric n'aurait pas comblé, ou encore que M. Anne Lauvergeon

**TARBES** 

de notre correspondant

luxuenses, pleines pages dans les journaux : le président du conseil

régional de Midi-Pyrénées,

M. Marc Censi (UDF-PR), soigne

son marge de marque : trop, au

gré de ses adversaires radicaux de gauche, un l'accissent de « tapage

publicitaire » en prévision de la

campagne électorale pour les élec-

Dans les Hautes-Pyrénées.

M. François Fortassin, vice-prési-dent du conseil général, a adressé

une «lettre ouverte» à M. Censi,

auquel il reproche de confondre

ala communication institutionnelle

classique et la propagande politi-

cienne». Député de l'Aveyron,

maire de Villefranche-de-Rouergue,

M. Jean Rigal, radical de gauche

lui aussi, a saisi la Cour régionale

des comptes. Il estime que le pré-

sident de la région Midi-Pyrénées,

maire de Rodez, outrepasse les

L'HERMES Editeur

Affiches geantes, brochures

remplacer à la fois M. Jacques Attali comme «sherpa» dans la préparation des sommets interna-tionaux et M. Christian Sautter, devenu préfet de l'Ile-de-France, comme secrétaire général adjoint. Le départ de M. Jean-Louis Bianco, après neuf ans passés au secrétariat général, ajoute aux

> D'abord la compétence

M. Védrine n'est pas M. Bianco. Les deux hommes n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Exemple: M. Bianco pré-férait faire lui-même la synthèse des notes parfois contradictoires des conseillers; son successeur préfère réunir les-dits conseillers pour dégager une position commune. Exemple encore : deux jours avant la conférence de presse du 11 septembre, il a été demandé à chacun d'établir une liste de questions que les journa-listes seraient supposés poser, liste à partir de laquelle les spécialistes ont produit des argumentaires.

Il y a les méthodes, il y a aussi les individus. Le recrutement de nouveaux collaborateurs obéit à quelques principes, le premier

limites permises par la loi du

15 janvier 1990, qui interdit,

notamment, les campagnes de pro-motion des réalisations des collec-

tivités locales dans les six mois

précédant celui d'élections géné-

rales intéressant ces collectivités.

Le président du conseil régional

répond que, « faute de trouver dans le bilan de sa gestion le moindre élément de critique, ces deux anti-

gonistes se réfugient dans l'ou-

trance ». « Leurs arguties sournis-

sérieux de ma politique», affirme-

t-il, en précisant qu'en 1985, alors

que la gauche détenait la majorité

régionale, le budget de la commu-

nication représentait 1 % du bud-

get régional. Aujourd'hui, ce même

budget se limite à 0,66 % (13 mil-

lions de francs pour un budget pri-

mitif de 1,8 milliard de francs).

M. Censi souligne que ces chiffres

sont vérifiés par un organisme

indépendant, l'Observatoire inter-

Tél. (1) 46 34 07 70

régional de la politique (OIP).

c'est tout un Monde

Le Monde des Ressources Humaines

Le Monde de la Fonction Commerciale

Le Monde

Le Monde des Juristes

เกาะเทาไดก ด้า

Les dépenses de promotion des collectivités locales

Le président du conseil régional

de Midi-Pyrénées est accusé de violer la loi

sur les campagnes électorales

L'essentiel sur

CONTRATET RELATIONS DU TRAVAIL

par Claude ORLIAC

Diffusion MEDILIS SA 9 rue Séguier 75006 PARIS

EMPLOI Le mardi,

étant la compétence, bien sur. Les plus récemment entrés dans la «maison» n'ont sur ce point rien à envier à leur prédécesseur. Sont ainsi reconnus comme de vrais renforts aussi bien M. Jean Lavergne, un des plus grands connaisseurs des dossiers sociaux, que M. Patrick Buffet, pour le domaine de l'industrie. De même, l'arrivée de M. Yves Dauge, spécialiste de l'urbanisme et de la ville, est perçue comme répondant à une véritable nécessité.

Dans ces choix, il y a la mar-que de la volonté de M. Mitter-rand lui-même. Le chef de l'Etat est réputé pour son aversion à l'égard des technocrates. Le passage par le moule de l'ENA constituerait, à ses yeux, plutôt un handicap, que seules la personna-lité et l'expérience peuvent com-penser. Il est également avéré que M. Mitterrand tient à une certaine variété dans les recrute-

A posteriori, les piliers de l'Elysée considérent que les difficultés sont derrière eux et qu'ils sont prêts à affronter les prochaines l'extérieur de l'Hexagone. Sont

les cabinets ministériels et les hommes et femmes du président Depuis le mois de juillet se retrouve ainsi régulièrement une petite cellule composée de MM. Vedrine, Musitelli, Jack Lang, porte-parole du gouvernement, et Jean-Louis Chambon, qui a quitté l'Elvsée pour Mati-

La cohérence maximale recherchée dans l'action du pouvoir devrait s'accompagner d'innovations dans la propre communication présidentielle. M. Mitterrand continuera d'effectuer des déplacements en province en choisissant, chaque fois, un thème précis. Le déplacement auquel il a renoncé à Bibracte devait lui donner l'occasion de traiter de la jeunesse et de l'Europe. Ce n'est que partie remise. Ses conseillers étudient toutefois des formules qui permettraient au chef de l'Etat de s'adresser aux Français de façon

**ANNE CHAUSSEBOURG** 

#### Le RPR en mission en Corse

Le RPR a décidé, vendredi 20 septembre, d'envoyer en Corse une mission pour s'enquérir auprès des maires de l'île e des conditions dans lesquelles il est procèdé actuellement à la révision des listes électorales ». « Alors que le démarrage des opé-rations de révision à d'ores et déjà donné lieu à des contesta-tions », le RPR « rappelle que la transparence doit présider à ces opérations » « Il importe, dit-il, que les électeurs qui viendraient à être radiés des listes soient complètement informés des

motifs de cette radiation.» La mission, constituée par M. Alain Juppé, secrétaire géné-

ral du RPR, sera composée de MM. Hubert Hacnel, sénateur du Haut-Rhin, Jean-Louis Debré. député de l'Eurc, et Hervé Fabre-Aubrespy, secrétaire national adjoint chargé des élections.

Quelque deux cent quarante maires corses sur les trois soixante quatre que compte l'île. réunis jeudi 19 septembre à exprimé leur opposition aux modalités de refonte des listes électorales et proclamé leur attachement à la notion de « domicile d'origine».

## COMMUNICATION

Contestant une publicité du constructeur français

#### Volkswagen assigne Renault en justice

« Renault vend deux fois plus de chiffres choisis. Pour le groupe voitures en Allemagne que Volks-wagen en France. Cela vous étonne? Pas nous!» Cette publicité signée Renault et Publicis n'est mand qui assignait, vendredi 20 septembre, son concurrent en

Pour étayer leur slogan, Renault et son agence Publicis Constella-tion avaient choisi d'avancer des chiffres : « Le constructeur allemand a vendu en france 57000 voitures au premier semes-tre 1991. Une belle performance (...) Renault a vendu en Allemagne 137000 voitures (...) Une très belle

performance. \*
Or Volkswagen conteste à la fois la légalité de la publicité et les

□ Radio-France s'inquiète de son badget. - Le projet de budget 1992 pour l'audiovisuel public inquiète Radio-France. La société devrait en effet bénéficier l'an prochain d'un budget de 2,2 milliards de francs, en hausse de 105 millions seulement. Dans un communiqué, la société estime que cela lui permettra « de poursuivre son activité sans remettre en cause ses objectifs A. mais ne lui permettra pas «à la fois de retrouver en 1992 l'équilibre budgétaire (...) et de faire face aux développements de programmes qu'exigent la concurrence ». Le PDG de la société, M. Jean Maheu, devrait prochainement rencontrer le ministre délégué à la communication, M. Georges Kiejman, pour en discuter.

🗷 Départ de M. Michel Tardieu du Nouvel Economiste. - M. Michel Tardieu, directeur du Nouvel Economiste depuis quinze ans, a informé, vendredi 20 septembre, le personnel de l'hebdomadaire qu'il allait quitter ses fonctions. Ce départ, prévisible depuis quelques jours (le Monde du 18 septembre) est qualifié de « limogeage » dans un communiqué adopté par le per-

une campagne agressive: « Notre terte insiste sur la belle performance du constructeur allemand» sonnel réuni en assemblée générale. Dans ce texte, le personnel s'intertoge « sur les motivations qui ont conduit la direction du groupe Hachette-Filipacchi, dans une conjoncture particulièrement dissiste pour la presse économique, à retirer sa confiance a Michel Tardieu, dont l'intégrité et les qualités rédactionnellles sont unanimement reconnues». Vendredi, la direction du groupe n'avait ni officialisé ce

départ ni réagi aux accusations du

germanique, citer une marque sans son autorisation relève de la publi-

cité comparative, toujours inter-

dite en France (le Parlement n'a

voté un texte la légalisant qu'en

première lecture). Quant aux chif-

fres. Volkswagen les juge

« dėloyaux » et « non significatifs »

car la publicité «omet» de rappe-ler que le marché automobile alle-

mand est deux fois et demi plus

important que son homologue

français. Publicis, en revanche, se

défend d'avoir voulu faire une

publicité comparative ni même

Angulation de l'élection d'Olivier Warin à la présidence de la société des journalistes de la Cinq. -L'élection d'Olivier Warin à la tête de la société des journalistes de la Cinq (le Monde du 19 septembre) a été invalidée, mercredi 18 septembre, après la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Olivier Warin, qui avait été sanctionné par sa direction pour notes de frais jugées excessives pendant la guerre du Golfe et dont le licenciement avait été refusé par l'inspection du travail, avait été élu à titre « temporaire » président de la société des journalistes de sa

ANDRÉ LAURENS

#### Corte (Haute-Corse), ont

#### **EN BREF**

□ Condamnation de trois agresseurs de coffeurs d'affiches du Front national. - Trois personnes qui s'étaient querellées, dans la septembre, avec des colleurs d'affiche du Front national à Rouen ont été arrêtées, jeudi, et condamnées, vendredi soir, à des peines allant de trois mois avec sursis à quatre mois ferme. M. Bernard Lacroix, quarante-sept ans, son fils de vingt-deux ans, Franck, et M. Patrice Daul, vingt-trois ans, avaient d'abord échangé des injures avec les colleurs d'affiche du Front national. Après ces échanges, et craignant, selon eux, que les colleurs d'affiches ne s'en prennent à leur voiture, M. Bernard Lacroix s'était armé d'un pistolet à grenailles et avait tiré sur la camionactte des militants d'extrême droite. Personne n'avait été blessé. - (AFP.)

3 Annulation de l'arrêté instituant le Conseil consultatif commier en Nouvelle-Calédonie. – L'arrêté instituant le Conseil consultatif coutumier de Nouvelle-Calédonie a été annulé, jeudi 19 septembre, par le tribunal administratif de Nouméa, privant cette instance d'existence légale dans sa forme actuelle. Le tribunal a donné raison à plusieurs grands chefs canaques qui contestaient le mode de désignation de cette « chambre contumière». La création de cette instance avait été prévue par la loi référendaire issue des accords de Matignon sur l'avenir de l'archipel, signés en juin 1988.



\*\*\* '\*\* LIVRES POLITIQUES

¶n ce¹temps-lå, il V÷leivait encore des ouvriers, dont certains mettaient tous ieurs espoirs dans le parti qui pré tendait parler et agir en leur nom. Des ouvriers communistes ! Comme cela paraît lointain et dépassé, aujourd'hul, alors que t'on glose sur la fin du communisme, cette utopie qui non seulement s'est révélée en tant que telle, mais a aussi, par ses effets pervers, éteint l'espérance qu'elle portait de changer les choses en ce bas monde. Finalement, c'est le communisme qui aurait désespéré Billancourt après avoir tant inquiété Boulogne.

Il n'en a pas toujours été ainsi et il n'est pas indifférent de savoir pourquoi. Ne serait-ce que parce qu'il y a toujours des ouvriers et encore des communistes, mais pour une autre reison aussi. Tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir du socialisme ont, sans doute, intérêt à comprendre en quoi la théorie révolutionnaire héritée de Marx a pu répondre à une attente de changement social. Après tout, si le monde et les choses n'ont pas cessé de changer, sous l'effet de leurs dynamiques propres, ces évolutions n'ont pas, que l'on sache, installé la satisfaction générale. Pour beaucoup, le déficit est encore trop grand entre leurs aspirations légitimes et la part qui leur est faite dans la société. Leur attente est fondée et leurs espoirs demeurent. Mais

qui les entend? Quand ils ne se sont pas fourvoyés dans une utopie qui s'est condamnée elle-même, ils sont comme absents faute d'avoir la parole, à laquelle ils n'ont pratiquement pas accès pour au moins deux raisons : la première est que la communication est le luxe des satisfaits de la société : la seconde tient à ce qu'ils se vivent, au sein de la communauté, plus comme une faiblesse que comme une force. Isolés ou marginalisés, ils incament les défauts et les erreurs d'un système qui s'intéresse davantage à ce qui marche bien.

Le succès du communisme à ses débuts fut d'avoir décelé, tra-

## En quête d'attentes partagées

du tissu social. L'étude de Jean-Paul Molinari sur les ouvriers communistes est, de ce point de vue, pleine d'enseignements, précisément parca qu'elle montre comment ce parti est allé à la rencontre de sa base sociale.

L'ensemble de la classe ouvrière n'a jamais, il s'en faut, milité comme un seul homme au Parti communiste. Jean-Paul Molinari évalue à deux millions le nombre des ouvriers qui, depuis 1920, ont adhéré, soit au mieux trente pour mille. Cependant, c'est ce noyau dur qui, là comme dans d'autres catégories sociales, a ancré l'influence du communisme . L'auteur montre ce que l'adhésion ouvrière doit aux prédispositions engendrées dans ce qu'il appelle des matrices. Il étudie celles qui furent les plus fortes : les réseaux cheminots, le monde de la mine, les ouvriers de la métallurgie, les paysans-ouvriers.

Certaines de ces professions furent à la pointe de l'industrialisation, directement confrontées à l'exploitation capitaliste, et, par là, formées très tôt à la lutte syndicale. Il en est résulté une pratique de l'organisation qui trouvait son pendant dans un parti luimême conçu comme une armée, mais cela n'explique pas tout. Dans les communautés ouvrières considérées, l'esprit de corps, la conscience de la dimension internationale de leur fonction sociale (pour les mineurs notamment), les traditions familiales, la vie en cité ou le regroupement des migrants provinciaux dans les villes de la banlieue parisienne (pour les métallos), la vigueur de la vie associative, le rôle joué dans la reliement proches des valeurs et des méthodes qu'incamait le Parti communiste.

Au fond du communisme, souligne Michel Verret, qui préface l'essai de Jean-Paul Molinari, il y a la Commune, la communauté, «le fonds commun des grands partages de vie et de culture». Ce qui fut vrai pour les ouvriers ne le fut pas moins pour d'autres catégories sociales ayant généré leurs propres matrices. « Partage de communautés paysannes, et ce sera le communisme de village. Partage de communautés didactiques, et ce sera le communisme d'école des instituteurs, des professeurs et des étudiants. Partage du service public, et ce sera le communisme de bureau, promis ailleurs à un si bel avenir, quand les bureaucraties de parti se transformeront en bureaucraties d'Etat », observe encore Michel

Avec les changements de la société, les anciennes matrices ont vieilli, les pentes communautaires se sont amenuisées au profit d'une plus grande dilution sociale. Le PC n'a sens doute pas su, suggère Jean-Paul Molinari, s'ouvrir « à l'évolution plurielle des modes de pensée et d'attente, caractéristiques des restructurations contemporaines des classes ». Ajoutons que l'effondrement des modèles du socialisme réel consacrait à la fois un échec opérationnel et une désillusion intellectuelle. Le communisme a perdu sa capacité d'écoute en même temps qu'il perdait sa valeur d'exemple.

Si le socialisme ne veut pas être entraîné dans ce naufrage, il devra retenir la leçon. Cela suppose que le renouvellement nécessaire de son contenu ne procède pas d'une pure création intellectuelle, si estimable qu'elle soit, mais qu'il corresponde aussi à des attentes partagées du tissu social. Cela suppose aussi qu'il cultive l'exemplarité sur les deux plans où se situe sa légitimité : l'efficacité gestionnaire au service d'une exigence morale. Personne ne dit que ce sera facile.

► Les ouvriers communistes duit et mobilisé les éléments d'une aspérance collective ; il a, certes, tenu à la séduction de l'idéologie mals, tout autant, à l'adéquation entre un messia-

8 RUBRIQUES D'OFFRES D'EMPLOI Le Monde du Premier Emploi Le Monde des Cadres Le Monde de l'Informatique Le Monde des Secteurs de Pointe mardi Le Monde de la Gestion et des Finances

daté

mercredi

Marie de la public

The Atlanta

The second second

## Les associations de lutte contre le tabagisme vont multiplier les plaintes visant les fabricants

de Quimper est revenu, le 18 septembre, sur une ordonnance du juge des référés du 29 avril qui avait interdit une campagne d'affichage antitabac (le Monde du 20 septembre). Cette décision relance le conflit entre le lobby du tabac et les défenseurs de la santé publique. Dans l'attente du jugement sur le fond, elle fournit à ces derniers, dont le conseil est M. Francis Caballero, de nouvelles armes juridiques pour les affaires qui surviendront d'ici au 1- janvier 1993. A cette date, en vertu de la loi Evin, toutes les publicités incitant directement ou non à la consommation de tabac seront prohibées.

Au printemps dernier, avec le liste) de la ville, les élèves du lycée Brizeux avaient entrepris de placarder sur le « mobilier urbain » deux cents affiches conçues par eux et dénonçant crûment les méfaits conjoints de la publicité et du tabac (le Monde du 25 avril).

La mort était omniprésente. On voyait, ici, le célèbre chameau Camel réduit à la dimension d'un squelette, le casque de la Gauloise trônant sur un cadavre ou encore les pinces du cancer à l'extrémité des bras de la Gitane. Ce fut l'image détournée de Marlboro -une mare de goudron s'échappant du célèbre paquet de cigarettes -qui devait prendre une dimension judiciaire.

La toute-puissante société Philip Morris (Richmond, Virginie), fabricant de la cigarette à l'effigie du cow-boy, décidait en effet, comme elle en a pris l'habitude, de contre-attaquer, estimant qu'il y avait là atteinte manifeste aux droits de la marque. Par une droits de la marque. Par une ordonnance du 29 avril, le juge des référes de Quimper se décla-rait compétent et ordonnait le retrait des affiches. Le juge condamnait aussi la ville et le lycée à verser « une provision de I F » à la société Philip Morris.

Le 16 juillet, le comité national

contre le tabagisme (CNCT) entrait en lice. Cette association reconnue d'utilité publique et préreconnue a annie publique et pre-sidée par le professeur Albert Hirsch (hôpital Saint-Louis, Paris) souhaitait faire valoir que le trou-ble causé n'était en rien illicite.

Pour le CNCT, le droit des marques n'a aucun caractère absolu. Selon lui, hors du cadre de la concurrence, la référence à une marque ne relève plus du droit des marques, mais de la liberté d'in-formation et du droit de critique.

A l'inverse, la multinationale Philip Morris soutenait que «le droit de propriété d'une société sui sa marque est un droit absolu et sa protection doit etre assurée, y compris en dehors du secteur concurrentiel ». Philip Morris estimait, par ailleurs, que le droit de citation des marques n'autorisait en aucune façon leur dénigrement.

#### Prost et Alesi poursuivis

Le tribunal de Quimper a donc, en définitive, décidé de rétracter son ordonnance du 29 avril, condamnant dans le même temps Philip Morris aux dépens et ren-voyant les deux parties devant les juges du fond. Le tribunal, présidé par M. François Creze, explique notamment : «S'il est exact que le juge n'u pas à s'ériger en moraliste juge n'u pas à s'ériger en moraliste s'agissant d'un produit certes toxique, mais dont la distribution est autorisée par la loi, il n'en est pas moins vrai qu'il doit s'interroger sur les limites du droit de propriété des marques lorsque l'usage de ce droit se trouve en contradiction avec l'exercice de droits et libertés fondomentales, tels que la liberté d'expression, le droit à l'informa-tion, le droit à la santé.»

« En l'espèce, poursuit l'ordon-nance, l'image d'une mare de goudron s'échappant d'un paquet de cigarettes de marque Marlboro et l'information selon laquelle «la pub tue » ne constituent pas, à l'évidence, le dénigrement dénonce par la société Philip Morris, mais l'expression humoristique et abré-gée d'une réalité incontestable. Le la critique serait à considérer au regard des excès publicitaires d'une marque de tabac particulièrement agressive à l'égard des consomma-

Ce jugement rejoint l'argumentation développée depuis quelques années, avec une audience croissante, par les spécialistes français défenseurs de la santé publique. « Nous engagerons dorenavant, dans l'attente de 1993, toutes les actions que nous jugerons utiles pour faire respecter la lettre et l'esprit de la loi Evin, souligne-t-on au CNCT. Nous ne pourrons toutefois nous essouffler financièrement en multipliant à l'infini les actions

tabac. Nous devrons choisir des affaires exemplaires.»

Ainsi, le 30 septembre, le CNCT poursuivra-t-il devant le tribunal de grande instance de Paris les deux pilotes de formule i Alain Prost et Jean Alési, coupables, aux yeux du comité, d'avoir fait par voie de presse une importante publicité en faveur de Marlboro.

**JEAN-YVES NAU** 

Un arrêt du Conseil d'Etat

## L'IGAS ne pourra pas contrôler la gestion de l'ARC

Le Conseil d'Etat a décidé, ven-dredi 20 septembre, de rejeter le recours du ministre des affaires sociales visant à obtenir le contrôle par l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) de la gestion de l'ARC (Association pour la recherche sur le cancer), l'une des plus importantes associa-tions françaises spécialisées dans le recueil de fonds privés en matière de cancérologie.

Le recours de M. Claude Evin, alors ministre des affaires sociales et de la solidarité, devant le onseil d'Etat datait du 20 décembre 1990. Il visait d'abord à annu-ler le jugement du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 30 novembre de la même année. A la demande de l'ARC, cette juridiction avait en effet ordonné le sursis à exécution de l'inspection demandée par le ministre à M. Michel Lucas, chef de l'IGAS, en septembre 1990. La relation de cette affaire dans nos colonnes (le Monde du 16 janvier) devait en déciencher une autre, le président de l'association attaquant le Monde pour diffamation (1).

On souligne aujourd'hui au Conseil d'Etat que la décision prise ne porte que sur la seconde partie du recours ministériel, à savoir le rejet de la demande du sursis à exécution de la décision du tribunal administratif. On ajoute, en d'autres termes, que l'affaire reste sur le fond à juger par le tribunal administratif de Paris, la décision prise n'étant en quelque sorte qu'une mesure

(1) Pur le jugement en date du 10 juil-let 1991, la première chambre du tribu-nal de grande instance de Paris a débouté M. Jacques Crozemarie, prési-dent de FARC, de son action en diffama-tion visant le Monde. Le président de-FARC évaluait le préjudice subi à 1 mil-jion de francs.

#### RELIGIONS

La visite du primat de Pologne aux Etats-Unis

## Mgr Glemp «regrette» certains de ses propos sur les juifs

Entamant, vendredi 20 sep- Ses interlocuteurs à Washington tembre, une visite controversée ont exprimé leur satisfaction face aux Etats-Unis, le primat de aux regrets du cardinal. « Une Pologne, le cardinal Jozef Glemp, a tenté d'apaiser la polémique avec la communauté juive. En parlant, le 26 août 1989, de l'« air hautain» des juifs, en déclarant que les « mass media » étaient « à leur disposition », le primat avait réveillé les démons de l'antisémitisme et choqué profondément.

A l'issue d'une longue conversation à huis clos avec douze responsables juifs américains, Mgr Glemp a affirmé, vendredi, que ses déclarations passées étaient « en de nombreux aspects basées sur une fausse information », ajoutant qu'il « regrette sincèrement » qu'elles aient pu heurter la communauté juive.

devant le refus d'autres responsables de la communauté juive de boycotter la visite du prélat. Mgr Glemp se rendra, après Washington, à Boston, à Chicago, à Philadelphie et à New-York. Il doit notamment rencontrer les évêques américains et la commu-nauté polonaise installée aux Etats-

porte qui avait été auparavant ser-

mée s'est ouverte aujourd'hui», a

jugé le rabbin James Rudin, direc-

teur des affaires interreligieuses à

l'American Jewish Committee. A

la veille de la visite de

Mgr Glemp, le président de ce

comité M Seymone Reich avait

démissionné de ses fonctions.

#### EN BREF

☐ Sida: les bémophiles et les poursuites pénales pour empoison-nement. - À la suite de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris déclarant recevable la plainte d'un hémophile pour empoisonnement (le Monde du 21 septembre), l'Association française des hémophiles déclare que cette décision l'amène «à étudier toutes les possibilités qui s'ouvrent aux hémophiles pour leur apporter les appuis nécessaires tant que des décisions gouvernementales ne seraient pas prises de façon satis-faisantes ». L'association précise qu'elle a déjà engagé, chaque fois que cela était possible, « un processus de constitution de partie civile dans les procédures penales indivi-

 Huit mois de prisoa pour un séropositif qui avait mordu un gen-darme. – Un séropositif qui avait mordu un gendarme belge au coude, en août 1989, a été condamné, vendredi 20 septembre, à huit mois de prison et à une amende de 6 000 francs belges par le tribunal correctionnel de Liège. li devra aussi verser

250 000 francs belges (plus de 40 000 francs français) à la vic-time, qui n's souffert d'aucune conséquence médicale de cet acte. Le procureur avait requis deux ans prison contre l'agresseur, qui s'était vanté d'être séropositif en mordant le gendarme . Certains juristes, avait-il précisé, considèrent que l'agression pourrait être assimilée à une tentative d'empoisonnement passible de la cour d'assises. - (AFP.)

□ Un chirurgien d'Annecy né après une erreur de diegrostic. - Un chirurgien de l'hôpital d'Annecy (Haute-Savoie), le docteur Pierre Herlemont, a été condamné, vendredi 20 septembre, par le tribunal correctionnel de la ville à un mois de prison avec sursis et 20000 francs d'amende pour une erreur de diagnostic qui a entraîné l'amputation de la partie inférieure de la jambe d'un homme de vingt-six ans. Pratiquée à la suite d'une fracture du tibia et du péroné, celle-ci aurait pu ètre évitée si une artériographie pratiquée à temps avait permis de déceler une rupture de l'artère

JUSTICE

L'enquête sur l'assassinat de Chapour Bakhtiar

## Massoud Hendi entendu par le juge d'instruction

L'homme d'affaires iranien Massoud Hendi, interpellé mardi 17 septembre à son hôtel parisien, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat, le 6 août, de Chapour Bakhtiar, l'ancien premier ministre du chah d'Iran, devait être présenté, samedi 21 septembre, à M. Jean-Louis Bruguière. Le juge d'instruction pourrait l'inculner d'instruction pourrait l'inculper d'association de malfaiteurs en

L'interpellation de cet homme, connu pour ses relations dans les hautes sohères du régime de Téhé-ran, relance et fait progresser l'enquête. Massoud Hendi avait été arrêté en même temps qu'une douzaine de personnes en région parisienne, mais restait le seul, vendredi, en garde à vue (le Monde du 21 septembre). Il est soupçonné d'avoir, depuis la capi-tale iranienne, facilité l'entrée et la sortie de France d'Ali Rad Vakili et de Mohamad Azadi, deux des

trois suspects. Etrangement bayard, Massoud Hendi n'aurait payaru, massoud trendi n autait pas hésité, au cours de sa garde à vue, à mettre en cause les services secrets iraniens, citant même nom-mément un ministre. Les enquêteurs devront vérifier toutes ces informations, qualifiées de « précieuses », mais à prendre « avec prudence ».

with Anima

..... Billion M

· 注意

12 4 4

Santification of

140 9

be on Section

\*\*\*\*\*\*

マネ(語) **(数数)** と **アボル** 

Section Control of the Control

----

in such Miles

e retain not the

さまた 東門家

erigi Ç**ə**n

3 5 5 Aug.

Maria Maria

in Hillian

× 200

<u>. i</u> . . . . . .

De leur côté, les Moudjahidines du peuple, mouvement d'opposi-tion armée au régime des imams. tion armée au régime des imams, ont déclaré que « Massoud Hendi est un criminel bien connu qui, dès 1982, menait des activités terroristes sous couvers diplomatique ». L'ambassade d'Iran à Paris a décease i una acquille de la contraction de la co implication du gouvernement ira-nien dans l'assassinat de Bakhtiar» et affirmé que, contrairement aux informations présentant Hendi comme le neveu de Khomeiny, celui-ci n'a « aucun lien de parenté même lointain » avec l'imam.

Une campagne dans les écoles

#### L'enfant et les lois

« Accusé », « condamné », « prisonnier » : les mots inscrits sur le tableau noir racontent une justice répressive et lointaine. Celle que décrivent spon-tanément les élèves de CM 2 de l'école Voltaire, qui recevaient, vendredi 20 septembre, le ministre délégué à la justice, M. Michel Sapin.

«Il y a des maisons de cor-

rection », lançait l'une des élèves de cette école située dans une zone d'éducation prioritaire de Nanterre (Hautsde-Seine). «Quand la piscine a brûlé, un garçon a été pincé par les policiers. Du coup, il a fini par dire que c'était lui », ajoutait un autre. Paddois, la loi est mai faite», concluait un troisième. Le ministre délégué à la justice, M. Michel Sapin, tentait de donner une autre image de la ustice. «S'il n'y avait bas da justice, ce serait la règle du plus fort ou celle de la ven-geance, disait-il. Et là, nous serions dans une société injustę. 🕽

M. Sapin donnaît aînsi le coup d'envoi d'une opération baptisée « Justice à l'école ». Une campagne fondée sur une constatation simple ; les enfants et les adolescents connaissent mal l'institution judicizire. Interrogés lors d'une enquête réalisée en 1991 par la cour d'appel de Paris auprès de

d'entre eux seulement disaient e savoir tout à fait comment faire appel à la justice ».

Une ignorance du monde judiciaire confirmée par un sondage réalisé au printemps par le tribunal de grande instance de Créteil auprès de 580 adolescents du Val-de-Marne : 79,8 % d'entre eux jugeaient alors la justice «plutôt compliquée ». Les auteurs de l'enquête notaient : « Divers entretiens individuels et collectifs (...) révèlent une grande confusion s'agissant des métiers de justice et du dérou-lement des audiences.

Un effort d'information sur la justice devrait donc être fait cette année auprès des élèves de l'école primaire et des adoens acciun à ocient en etness L'essentiel de cette opération se déroulera à l'échelon local : au mois d'octobre, une circulaire invitera recteurs et inspecteurs d'académie, chefs de cours et de juridictions, à organiser des rencontres à ce sujet. De nouveaux enseignements sur le rôle et le fonctionnement de l'institution judiciaire devraient également figurer dans les cours d'instruction civique à partir de la rentrée

Après la publication du projet de budget de 1992

## Le mouvement de protestation des gardiens de prison s'amplifie

sont engagés dans un mouvement revendicatif sporadique mais qui a connu une montée en puissance vendredi 20 septembre, à l'appel des syndicats UFAP, CGT et USP. Leurs actions font suite à la publi-cation du projet de budget de la justice pour 1992. Ils réclament un renforcement des effectifs et une amélioration du système de amenoration du système de retraite. A l'issue d'entretiens avec le directeur de l'administration péaitentiaire, M. Jean-Claude Karsenty, l'UFAP (35 % des voix aux élections professionnelles) a appelé i'ensemble des personnels à d'ensemble des personnels à d'entiques et appeliers le mout « continuer et amplifier» le mou-

A Marseille, notre correspondant Jean Contrucci nous indique que, vendredi 20 septembre, des surveillants de la prison des Bau-mettes ont empêché, des 7 heures du matin, tout accès à la maison d'arrêt. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises afin d'ouvrir un passage aux fourgons celtulaires en repoussant les gardiens massés devant l'entrée principale. Soixante-treize surveillants, sur un effectif total de cent soixante personnes, ont pris leurs fonctions après avoir pénétré. sous la protection de la police. Les détenus ont été privés de promenade et si les avocats ont renoncé à visiter leurs clients, les familles, en revanche, ont été admises au

Les surveillants de prison se parloir. En région parisienne, les ont engagés dans un mouvement gardiens de la maison d'arrêt de la Santé ont observé une grève de vingt-quatre heures, retardant d'une heure et demie la comparution du Kanak Maurice Moindou devant les assises de Paris (lire d'autre part). A Bois-d'Arcy, pour la deuxième journée consécutive, un piquet de grève d'une trentaine de surveillants a bloqué l'entrée de la prison, empêchant l'extraction

> Dans le département du Nord. l'établissement pénitentiaire de Dunkerque a tourné au ralenti. A Loos-lès-Lille, les gardiens, qui étaient passés à l'action dès jeudi 19 septembre pour protester contre l'agression d'un des leurs, ont bloqué les accès de la maison d'arrêt d'allaide d'admentant des leurs de l'ariet d'arrêt de l'ariet de l'ariet de l'arrêt de l'ariet de l'arie à l'aide d'arbres abattus. A Lyon, les surveillants des prisons de uint-Joseph et de Saint-Paul ont observé un arrêt de travail de

It Monde PUBLICITÉ LITTÉRAIRE Renseignements: 46-62-74-43

Annoncée par le ministère des finances La hausse du prix du tabac de 15 %

# sera étalée sur un an

Le relèvement de 15 % du prix du tabac, qui devait inter-venir en une seule fois le 30 septembre, sera étalé sur un an, a annoncé, vendredi 20 septembre, le ministère des Finances: 5 % le 30 septembre 1991, 5 % en février 1992 et enfin 5 % en septembre 1992. Cet étalement permettra de «lisser» dans le temps l'impact de la hausse du tabac sur l'in-dice des prix (0,25 point d'in-dice, selon l'INSEE), a précisé

Cette décision constitue une avancée par rapport à ce qui était inscrit dans le projet initial de loi de finances pour 1992, qui ne prévoyait pas de hausse du tabac avant février 1992. Elle intervient au lendemain d'un communiqué des cinq professeurs de médecine, auteurs d'un rapport ministériel sur le tabagisme et ses conséquences, et s'élevant contre cette disposition.

Dans un texte commun, les professeurs Gérard Dubois, Claude Got, François Grémy, Albert Hirsch et Maurice Tubiana avaient indiqué que le projet de loi de finances 1992, qui ne prévoyait qu'une aug-mentation de 5 % au 3 février 1992 de la taxe additionnelle sur le tabac, était « contraire à l'arbitrage du premier ministre rendu dès 1989 sur notre demande pressante et qui prévoyait une augmentation du prix du tabac de 15 % dès septembre 1991 ».

≰ Ignorant obstinément l'importance des ravages créés par le tabagisme, en particulier chez les jeunes, écrivaient les cinq sages, le ministre de l'économie et des finances continue à faire obstacle aux mesures de santé publique que le Parlement et l'opinion réclament avec clarté. Il est en effet démontré que l'augmentation substantielle du prix de la cigarette est un facteur déterminant pour diminuer sa consommation, en particulier chez les jeunes. »

«La responsabilité des pou-

voirs publics en matière de santé gagnerait à ne pas toujours s'illustrer par des prises de décision contraires à l'intérêt de la population», estimaient encore les cinq médecins qui faisaient un parallèle avec l'affaire des hémophiles contaminés par des transfusions sanguines; où l'on voit « comment des préoccupations industrielles ont pris le pas sur l'intérêt de la collectivité ». « Un domaine aussi sensible et complexe que la santé des Français ne peut être leissé à l'arbitraire ou à la désinvolture du Quai de Bercy », conclusient les méde-

Vendredi 20 septembre, le Parti socialiste avait jugé « très regrettable» le report de l'augmentation de 15 % du prix du tabac. «L'augmentation du prix du tabac fait partie du plan de lutte contre le tabagisme adopté en 1990, avait rappelé M. Claude Pigement, délégué national du Parti socialiste à la santé, et son report e fragilise la politique de lutte contre le tabagisme et plus largement la politique de santé publique anfin mise en œuvre en

**JUSTICE** 

A la cour d'assises de Paris

### Maurice Moindou, Kanak oublié par les amnisties

La plupart des témoins ne s'étant pas présentés, la cour Nouvelle-Calédonie.». Il ne s'agis-d'assises de Paris a été sait donc plus d'une simple formacontrainte, vendredi 20 septembre, de renvoyer le procès de Maurice Moindou, vingt-cinq ans, militant du FLNKS, accusé d'avoir tué un Caldoche de dixsept ans, Yves Tual, le 11 janvier 1985 à Boulouparis (Nouvelle-Calédonie), et jugé en dépit des amnisties.

Le procès avorté de Maurice Moindou, semble bien correspon-dre à ce que la justice elle-même nomme pudiquement « un dysfonctionnement ». Il est vrai que le cas de ce militant du FLNKS n'est pas ordinaire.

încuipé le 22 novembre 1985 de meurtre avec préméditation, Moin-dou bénéficiait d'une requalification du crime en homicide simple, et devait donc être amnistié par la loi référundaire du 9 novembre 1988. Cependant, la chambre d'ac-cusation de Nouméa jugea le 28 avril 1989 que les faits, s'ils étaient établis, lui semblaient plutôt correspondre à un assassinat. Moindou, devait donc être juge, la loi d'amnistie excluant ce crime. Pour tout simplifier, la Cour de cassation décidait qu'il comparaîtrait devant la cour d'as-

siscs de Paris... Pourtant, le 10 janvier 1990, une seconde loi étendait l'amnistie aux crimes d'assassinat. Moindou devait donc être amnistié. Cependant, à ce stade de la procédure, c'est la juridiction de jugement qui devait dire si le crime avait été selon la loi, commis «à l'occasion d'un événement d'ordre politique, social ou économique, en relation

lité puisque le jury devait se pro-

Parmi la hiérarchie judiciaire, quelqu'un a-t-il pense que l'on pouvait quand même faire l'écono-mie des témoins? Toujours est-il mie des témoins? Toujours est-il que Me Henri-René Garaud, conseil de la famille de la victime, a révélé à l'audience que les témoins avaient été informés par les gendarmes qu'il était inutile de se déplacer. Sur quinze témoins, un seul s'est présenté à l'audience. En outre, Mª Michel Tubiana sou-ligna que la défense n'avait pas eu le temps de faire citer ses propres témoins, le délai légal de citation de Paris à Nouméa étant de... cinq mois avant l'audience.

Les trois magistrats de la cour ont donc rendu un arrêt constatant que l'absence des témoins « est contraire au principe de l'oralité des débats » et renvoyant le procès. Libre depuis le 18 mai 1988, Moindou s'était constitué prison-nier la veille de l'audience et la cour l'a remis en liberté. Le jury aura donc siégé pour rien. Mais la plaidoirie de l'un des avocats de Moindou, Me Gustave Tehio, du barreau de Nouméa, a permis de sortir un instant de l'univers kafkaïen de la procédure.

Evoquant la douleur de la famille de la victime, l'avocat a déclaré: « Beaucoup d'hommes et de femmes sont morts dans cette terre, oubliée parce que trop loin. Maintenant, nous vivons dans la sérènité retrouvée. Dans la paix du serve. Mort ne voulont de les qu'il vients. cœur. Nous ne voulons plus qu'il y ait des morts. Aujourd'hui, en Nou-velle Calédonie, nous sommes dans la paix civile. Nous espérons qu'elle

**SPORTS** 

**TENNIS:** demi-finales de la Coupe Davis

صكدا من الاصل

## Des Serbes à la peine contre les Français

L'Allemagne, privée de Boris Becker (blessé au dos), et la Yougoslavie, privée des Croates Goran Ivanisevic et Goran Prpic (refusant de représenter la fédération dominée par les Serbes), étaient menées 2-0 vendredi 20 septembre par, respectivement, les Etats-Unis et la France après les deux premiers simples des demi-finales de la Coupe Davis.

PAU

de notre envoyé spécial

Srdjan Muskatirovic n'a pas bien compris la question. Aux journalistes qui hi demandent s'il n'a pas souffert d'un handicap psychologique, il répond différence d'âge et manque d'expérience. Il faut lui préciser qu'on faisait allusion aux combats qui déchirent son pays. Mais le jeune Yougo-slave se refuse à évoquer la guerre. Il vient de se mesurer au numéro cir mordial 422 places par de la faire de la combat six mondial, 433 places au-dessus de son classement ATP, et il « se sent bien » malgré la défaite. « Je suis un tennisman professionnel, et je ne m'occupe pas de politique», précise-t-il.

Pas question de sang ni de larmes donc, à Pau, juste la sueur de joueurs qui s'affrontent dans un palais des sports transformé en étuve pour des matches vaguement dérisoires. Les deux meilleurs Yougoslaves, Goran Ivanisevic et Goran Prpic, les deux seuls qui auraient pu faire trembler l'équipe de France, sont absents. Ils sont Croates, l'un de Split, l'autre de Zagreb, et ils ont annoncé il y a un mois qu'ils ne disputeraient plus la Coupe Davis pour le compte de la sélection yougoslave.

« De toutes façons, nous n'avions pas l'autorisation du gouvernement provisoire croate, indiquait récem-ment Ivanisevic dans un entretien au journal le Sport. Accepter de jouer ce match contre la France eut été un crime.»

#### Une délégation de Belgrade

L'équipe alignée à Pau n'a donc plus de yougoslave que le nom : elle est intégralement serbe, composée de bric et de broc. Le capi-taine Rodmilo Armenulic a dû explorer les abysses du classement ATP pour pêcher trois jeunes ten-nismen de moins de vingt ans aux noms bien plus longs que leurs palmares : Srdjan Muskatirovic, Nebojsa Djordjevic et Goran Mihailovic n'étaient encore que des ramasseurs de balles lors de la rencontre Yougoslavie-France de 1985. A côté d'eux le géant barbu Slobodan « Bobo » Zivojinovic a presque l'air d'être le père de la famille. Excellent joueur de double, il a connu son heure de gloire en 1987 en accédant aux demi-finales de Wimbledon avant de connaître des ennuis de santé. Sa partie contre Santoro a prouvé qu'il valait mieux que sa 195 place actuelle, même si ses jambes ne sont plus toujours au rendez-vous.

Tous les membres de la délégation habitent Belgrade. «Bobo» y vit de ses économies, amassées jeunes sont de bonne famille - le père de Muskatirovic, qui s'est déplacé à Pau, est doyen de la faculté de Belgrade. C'est cette situation privilégiée qui expliquerait leur apparent désintérêt pour les événements. « Nous sommes loin des affrontements, avance déplacé à Pau, est doyen de la faculté de Belgrade. C'est cette privalent de la faculté de Belgrade. C'est cette privalent de la faculté de Belgrade. C'est cette project (Fra) b. S. Muskatirovic (You) 6-2, 6-1, 6-4; F. Santoro (Fra) b. S. Zivojinovic (You) 4-6, 7-5, 7-6, 3-6, 6-3.

donc moins concernes. » « J'appelle ma famille, renchérit Muskatiroma jamile, rencert Musattro-vic. C'est eux qui me demandent des nouvelles. Moi, je sais qu'ils vont bien. » Le joueur ne com-prend pas que l'on ait pu envisa-ger l'annulation de la rencontre. Quelques instants plus tôt, Guy Forget avait reconnu que si de tels événements se passaient à Marscille, il « aurait peut-être la tête à autre chose qu'à jouer au tennis ».

JÉRÔME FENOGLIO

Etats-Unis-Allemagne à Kansa-City: A. Agassi (E-U) b. M. Stich (All) 6-3, 6-1, 6-4; J. Courier (E-U) b. C.-U. Steeb (All) 4-6, 6-1,

## **ENVIRONNEMENT**

Une plante rare menacée par une zone industrielle

## Fleur de discorde

GRENOBLE

de notre correspondant

Une plante mortelle empoisonne les relations entre les écologistes et le maire de Saint-Quentin-sur-lsère. Un plant de gratiole officinale, découvert en 1986 dans l'Isère par des scientifiques du laboratoire de botanique de l'université de Grenoble, est menacé par un projet d'ex-tension d'une zone industrielle. La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) entend préserver cette espèce protégée qui se développe à de très rares occasions dans des zones humides.

Cette plante, peu spectaculaire, aux longues tiges agrémen-tées de quelques feuilles et de fleurs blanc-rosé recouvre, sur la commune de Saint-Quentin, un

grandi dans un lieu aujourd'hui.

en friches, mais qui devrait être prochainement remblayé pour accueillir des ateliers et des entreprises.

Dans cette petite commune de l'Isère, le maire, M. Yves Groult (RPR) est bien décidé à caller de l'avant » et il affirme ne pas être intimidé par cette plante dont la seule « vertu » serait d'être, selon son pharmacien, cune décoction mortelle». La FRAPNA s'est portée acquéreur, il y a quelques mois, des 70 ares de terres sur lesquels s'est développée l'espèce végétale protégée. Mais lors de la vente, le maire fit jouer son droit de préemption. Aujourd'hui, les écologistes menacent de passer à l'action et d'enga-

espace d'environ... 1 mètre ger une procédure judiciaire con-carré. Trois touffes ont ainsi tre l'élu s'il décide de mettre en tre l'élu s'il décide de mettre en action ses buildozers. Un huissier est venu constater la présence de cette fleur rarissime.

€ Pourquoi ne pas déplacer ces touffes dans un autre lieu?», propose le maire. «Pourquoi ne pas imaginer une organisation de la zone industrielle autour de cette plante et préserver ainsi un espace naturel?», réplique le directeur de la FRA-PNA, M. Bruno Veillet. Il souligne que son transfert dans un autre lieu serait e extrêmement risqué », la plante ayant « des besoins physiologiques très particuliers >. Une telle initiative nécessiterait l'autorisation du ministre de l'environnement.

CLAUDE FRANCILLON

**MOTS CROISÉS** 

#### PROBLÈME Nº 5612 HORIZONTALEMENT

I. Quand il est au travail, peut se faire beaucoup de coupures. Quand on la prend, on est tout noir. - II. On ne peut pas lui reprocher de traîner en route. Dans les Beux-Sèvres. - III. Nom de mer. Bien abîmées. -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV. Comme centaines

rice et Dominique, par exemple. Moltusque. - XI. Vraiment cinglés. Qui n'a rien passé: Possessif. - XII. D'un auxiliaire. Crier comme dans un bois. Un peu de tabac. - XIII. Pas libre, Frappera fort. Nount un dieu. - XIV. Dans la Somme. Peuvent être assimilées à des cours du soir. - XV. Préposition. - Sontial. Pervent en assainant des cours du soir. - XV. Préposition. - Sontial. Prévent en assainant des cours du soir. - XV. Préposition. - Sontial. Prévent en assainant des cours des soutres saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une bound des cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une partir les cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une partir les cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une partir les cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une partir les cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une partir les cours du soir. - XV. Préposition. - 1 des saixus. - 4. Une partir les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. Un chiffornier dont les cours du soir. - XV. Préposition. - 5. Prodom. - XV. Préposition. - 5. Prodom. - XV. Préposition. - 5. Prodom. - XV. Préposition.

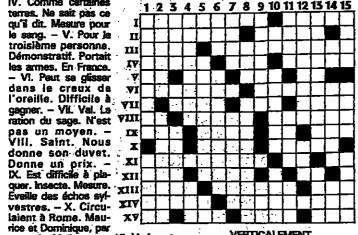

1. Qu'on peut voir sur des bou-

tons. Danse dans l'eprès-midi. -2. Sur la Bresle. Qui ont des reflets. 3. Fit beaucoup de conquêtes. Dans le cirage. Porte une fourture en toutes saisons. - 4. Une bonne

grīves. - 7. En Allemagne. Lues comme par un débutant. - 8. Bon quand on adhère. Mis à l'abri. -9. Qui a la taïlle bien prise. S'exha-lait par bouffées. - 10. Une prêtresse en sabots. Librement consultés à la bibliothèque. Sans

aucun intérêt quand il est gracieux. - 11. Sorte de tuile quand il est dur. Ville de Suisse. Preneur de son. - 12. Qui peut provoquer le feu. Pour boucher. - 13. Est souvent réglé avant la tournée. Entre-prise de dépannage. - 14. Conjonction. Brûlant quand il est rouge. Sans taches. - 15. Ouverture sur une table. Héros d'une épopée. S'agite par des mouvements vifs et

#### Solution du problème nº 5611 Horizontalement

Patinées. – II. Odalisque. – III. Urne, Cuit. - IV. Roc. Frite. -V. Bien. Cié. - VI. Ote. Sciés. -VII. Sou. - VIII. Râ. Ecorné. -IX. Entichées. - X. Soller. Et. -XI. Né. Sensé.

Varticalement

1. Pourboires. – 2. Adroit. Anon.

3. Tancées. Tue. – 4. Ile. CEI. –

5. Ni. Succès. – 6. Escroc. Ohre. –

7. Equilibre. – 8. Suitée. Nées. –

9. Eté. Sieste. **GUY BROUTY** 



# Essayez Une gamme d'exception à la Grande Cascade

A la Grande Eascade du Bois de Boulogne,

vous pourrez essayer

les modèles de la gamme Renault 25

et les dernières nouveautés :

la Clio Baccara

la Clio 16 Soupapes

la Renault Espace

la Renault Alpine

et la toute nouvelle Renault 19 Cabriclet.



Si vous souhaitez prendre un rendez-vrus d'essai, téléphonez au NUMERO VERT 05 25 19 92



Le Voyage mexicain (1965-1966), de Bernard Plossu ne paie pas de mine: médiocrement imprimé, format poche et souple, couverture grisatre, petites photos parfois floues, mais surtout bon marche (65 F). C'est un témoignage optimiste de la beat generation et, en une soixantaine d'images, une rupture dans l'histoire de la photographie avec des cadrages à l'opposé de la tradition française (Cartier-Bresson), des images qui nous en disent autant sur le photographe que sur le pays traverse. La critique fut enthousiaste à la sortie du livre, en 1979, et son auteur qualifié de «Robert Frank heu-

de culte, le travail de Plossu est une énigme : cet auteur ne une enigme: cet auteur ne connaissait pas grand-chose à la photo et n'avait jamais entendu parler de Walker Evans ou de Robert Frank avant son périple de deux ans au Mexique. L'énigme est analysée par Denis Roche dans l'introduction du livre : « En matière de photographie, qu'est-ce que c'est que cette liberté-là qui fait, qui veut, qui permet qu'un savoir et qu'une esthétique soient spontanés?"

Alors que les éditions Contrejour rééditent judicieusement le Voyage mexicain. Bernard Plossu se plonge à nouveau dans cette période chamière qui vit les derniers beatniks et les premiers

Sur la route. - « Comment se retrouve-t-on sur la route? Cinq mois après mon arrivée au Mexique, en 1965, j'ai été embauché comme photographe, à vingt ans, par une expédition anglaise pour aller chez les Indiens Lacandons. J'ai menti, je ne connaissais rien à la photo. Mais j'ai appris la technique ainsi qu'à vivre dans la mier beatnik. Il s'appelait Franck Wise - François Le Sage! - un intello de Berkeley. J'étais sensé

être étudiant à Mexico, mais, avec des copains, je passais des nuits entières à danser et à écouter de la musique - Dylan, les Beatles, Charlie Parker, Art Blakey, Horace Silver. Et puis pour-quoi pas la route? « Why not » était la grande phrase des années

Le Mexique en Plymonth. « Comme tout le monde, j'ai acheté des bottes en peau et un pull mexicain, avenue de la Révolution, à Mexico. Je n'étais pas déguisé en voyageur photo-graphe. D'ailleurs, le beatnik n'était pas « déguisé», contraire-ment au hippie. J'ai traversé tout le pays. C'est bien connu, plus on va loin, plus on trouve d'endroits pour aller plus loin. Ce n'était pas qu'un voyage, mais une initiation à la vie.

» J'ai fait ma plus belle virée avec la vieille Plymouth de mon copain Bill, à six, dans des villes qui sont devenues d'insupportables Saint-Tropez mexicains. On dormait toujours à la belle étoile. C'était une période heureuse, légère. Nous étions peu nombreux, deux à trois mille, à sillonner le pays, nous avions vingt ans et plus. Il n'y avait ni héroine ni cocaîne, pas de mala-dies graves, la vie n'était pas chère et la police ne nous emmerdait pas. Il y avait une espèce de magie, de bonheur de vivre. La réalité qui plane.

» 1965, c'est encore la bonne période, la fin des beatniks et le début des hippies. Au Mexique, on disait vaguement : « Ripi ». Ce n'est que deux ans plus tard que le phénomène a explosé à Big Sur, en Californie. Les ennuis ont commencé à la fin de cette décennie. Au Mexique, chasser le hippie est devenu un véritable sport, car on en comptait maintenant des centaines de milliers. Comme aux Etats-Unis où certains Etats leur étaient inter-

L'« or d'Acapulco ». - « L'al-



Mexique, 1965

cool n'était pas notre truc. Ni la drogue. Mais on fumait tous de l'herbe mexicaine, dont la plus prisée était l'« or d'Acapulco ». C'était un démultiplicateur de sens, mais sans accoutumance physique. On famait tous les jours, ce qui n'avait rien d'exotique. Je connaissais un vieux couple d'Américains straights qui habitait Puerto-Angel, Jim et Fernada. Lui était cuisinier six mois par an au Canada. Ils n'étaient pas du tout beat, mais fumaient comme des bêtes. J'ai arrêté de fumer en rentrant en France. Pour travailler, car je ne peux concilier les deux. L'herbe donne

du relief à ce que tu vois. Il y a

grâce à l'herbe, qui a également joué un rôle humoristique dans mes photos. Elle leur a donné un côté gai, heureux. De ce voyage, il reste une série non publiée sur des visages de défonce, car je n'aime pas choquer. J'ai fait ce livre pour partager des moments agreables. La provocation est venue après, avec les hippies. »

Trente-trois films. - « Je voulais faire du cinéma, mais ma caméra super-8 est tombée à l'eau dans la jungle. Et je suis passé à la photo. J'avais une Retinette Kodak et un Pentax. J'ai fait trente-trois films en deux ans. C'est rien! Maintenant, ie ferais trente-trois films en deux donc des choses que j'ai vues -- jours... J'avais juste conscience

de vivre quelque chose d'extraordinaire et de le raconter. Ce n'était pas un reportage, mais un émerveillement, des émotions. Les photos, je les ai vues, je les ai faites, c'est tout ce que je peux en dire. Le miracle, c'est d'avoir gardé les films, mal développés dans une boutique de Mexico. Il m'a fallu dix ans pour comprendre qu'elles valaient quelque

» Il y a bien un temps du photographié et un temps du photographique. La galeriste Michèle Chomette en a fait un portfolio en 1978, puis Claude Nori s'est passionné et l'a publié en 1979. Entre-temps, j'ai gagné ma vie en faisant du «grand-angle couleur»

pour la presse Filipacchi. Je n'en ai pas honte. J'ai arrêté en 1975 pour ne faire que des photos que j'aime : noir et blanc, objectif 50 mm. Et je m'y suis tenu. Comme toute ma génération, je dois beaucoup à Jeanloup Sieff, qui nous a donné confiance en montrant que la photo noir et blanc pouvait s'exposer. »

La mariée. - « Cette photo est un gag. Un copain américain et sa compagne conduisent, dans une vieille MG, leur femme de ménage à son mariage. Il était beatnik, elle mannequin. Il a tout plaqué à quarante ans pour prêcher la révolution sur les cam-pus. Il est passé de *Playboy* à Marx. Cette photo est la renconanssi que ça se passait bien entre les beatniks et la population. Je n'ai pas pensé que je faisais une photo surréaliste. Elle a été publiée dans la revue suisse Camera en 1974 : j'ai alors com-

Le flou et le bougé. - « Je prends souvent mes photos en marchant, puis je les refais arrêté. Et je présère souvent la première version, qui n'est pas floue, mais bougée. Je marche, je vise, et comme mes photos sont souvent faites quand le soleil souvent faites quand le soleit tombe, à 1/15, je bouge et c'est flou. Cette étiquette de flou me colle à la peau, mais c'est faux. Je n'aime pas les procédés: « Les effets, ça fait bien, ça fait de l'ef-fets, disait Gauguin. Le flou, c'est mas tendares artissions. c'est une tendance artistique. Moi, je ne suis pas Seurat, j'aime les peintres expressionnistes allemands! Mais je n'oublie pas la phrase de Diane Arbus: «Il est important de prendre de mau-

Propos recueillis par ► Le Voyage mexicain (1965-1966), de Bernard Plossu, Contrejour, 82 p., 65 F.

MUSIQUES

## Les héros et la stéréo

Vingt-quatre artistes annoncés, plus quelques surprises, qui joueront deux ou trois titres hacun, samedi 21 septembre à partir de 19 heures, place de la Nation. De David Bowie (avec Tin Machine) à Patrick Bruel en passant par Jean-Jacques Goldman et Lloyd Cole, NRJ a failli célébrer son dixième anniversaire avec la pompe et les circonstances que l'événe-

Mais, après le putsch de Moscou, la direction du réseau a trouvé cette fête « un peu dérisoire », selon les termes de Max Guazzini, directeur général. «Nous aussi, nous sommes les héritiers de la liberté, ajoute-t-il. En 1984 (lors de la manifestation contre les sanctions à l'encontre de la station), les enjeux n'étaient pas les mêmes, nous aussi, nous sommes descendus dans la rue. >

En un télescopage audacieux entre défense du droit à écouter Johnny Hallyday (qui sera

présent) et défense des droits des peuples soviétiques, le concert a donc été rebaptisé Concert pour les héros, en hommage aux trois victimes du putsch manqué, et est dédié à la jeunesse russe. Deux artistes, Boris Grebenchikov et Serguei Kurehin, se produiront à la Nation et la télévision russe diffusera des extraits du concert. à une date qui n'a pas encore été fixée.

Pour le reste, on verra place de la Nation (la préfecture de police ayant refusé la Concorde, initialement demandée) le mélange habituel d'artistes se produisant accompagnés d'une bande-orchestre (les moins connus) ou jouant leurs trois titres pour de vrai (les stars, en générall. Dans un geste qui rappellera aux nostal giques les débuts de la perestroika, le préfet de police de Paris a interdit la vente de boissons alcoolisées.

#### Mort de Rob Tyner chanteur de MC5

Rob Tyner, chanteur du groupe MC5, chef de file du rock radical américain de 1968 à 1971, est mort mardi 17 sentembre d'une crise cardiaque à Berkley, dans la banlieue de Detroit. Formé à Detroit en 1967, le MC5 (abréviation de Motor City Fivel avait commencé par jouer pour les contestataires qui assiégeaient la convention démocrate de Chicago en 1968. L'année suivante Kick Out The Jams, son premier album, enregistré en public, posait les bases d'un rock ultraviolent dont les échos s'entendent encore aujourd'hui après avoir ins-piré la vague punk. Managé par John Sinclair, le fondateur du parti des White Panthers immortalisé par la chanson de John Lennon, le MC5 s'était séparé dans les années 70. Rob Tyner avait enregistré l'année dernière son premier disque en

U Le pianiste brésilien Nelson Freire salle Gavena. – Après avoir donné un récital triomphal aux Jacobins de Toulouse, Nelson Freire ouvre, mardi 24 septembre, à 20 h 30, la saison 1992-1993 des grands rendez-vous de 1992-1993 des grands rendez-vous de la salle Gaveau. Au programme: Prélude et fugue pour orgue en sol mineur de Bach transcrit pour piano par Siloti, Sonate op. 110 de Beethoven, Scènes d'erfants de Schumann, Quatrième Sonate de Scriabine et Troisième Sonate de Chopin. Location, tél.: 49-53-05-07. De 120 F à 270 F.

solo après vingt ans de silence.

Une nouveau chef pour l'Ensemble InterContemporain. – Un musicien américain de trente-trois ans, David Robertson, sera, à partir de septem-bre 1992, directeur musical de l'En-semble InterContemporain. Elève de composition et de direction d'orchestre à la Royal Academy de Londres, ce jeune Californien a travaillé avec Kyril Kondrashin et Rafael Kubelik puis a été chef assistant de l'Orchestre de Jérusalem. Artiste polyvalent il dirige aussi bien l'opéra que le symphonique. En France, il a donné les concerts à la tête du National, du Philharmonique et de l'Orchestre de Montpellier. Il remplacera à la direction de l'InterContemporain le chef et compositeur hongrois Peter

Précision. - Le numéro de téléphone du Théâtre de la Porte-Saint-Martin où se joue Volpone est le 42-08-00-32.

## La revue « la Règle du jeu » ne sera pas retirée de la vente

Le tribunai de Paris, statu en référé vendredi 20 septembre, n'a pas fait droit à la requête des héritiers de Roland Barthes contre la Règle du jeu.

La revue la Règle du jeu, que dirige M. Bernard-Henri Lévy et que publient les éditions Grasset. a fait paraître dans son numéro du mois d'août (nº 5) un extrait d'un cours de Roland Barthes au Collège de France sur «Le désir de

neutre ». Les héritiers de Roland Barthes, MM. Michel Salzedo et François Wahl, dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, ont porté ce conflit devant la justice, en demandant au juge des référés le retrait de la vente de tous les numéros de la revue. Devant M<sup>∞</sup> Francine Levon-Guérin, viceprésident du tribunal de Paris, à l'audience du 17 septembre, les héritiers de Roland Barthes ont fait valoir qu'il s'agissait d'une «èdition pirate», d'une «dénaturation de l'œuvre ». Selon eux,

arts

#### Biennale du livre d'artiste

Roland Barthes « attachait la plus

Trente-huit éditeurs artisans français, britanniques, allemands, hispaniques se rassembleront les 27, 28 et 29 septembre pour la troisième Rencontre biennale du livre d'artiste d'Uzerche (Corrèze). Ces livres sont édités à quelques exemplaires, parfois à un seul. Parmi les artistes qui en sont les auteurs ou y ont collaboré : Jean-Jacques Sanfourche, Fred Deux, Henri Cueco, Jean Clareboudt, Ramon Aguillela ou François

Cette Biennale rend un hommage particulier aux Éditions du Soleil noir et à leur créateur, François di Dio, qui, de Marcel Duchamp à Jacques Monory a « bricolé » ses livres-objets avec quelques-uns des artistes majeurs de ce siècle. Une trentaine d'entre cux sont rassemblés dans une exposition à l'Espace Vézère.

► Biennale du livre d'artiste, 19140 Uzerche. Tél. : 55-73-28-30. Paris (1)

entre la forme orale et l'expression écrite» et « ses cours, partiellement improvisés, auraient été éventuelle-ment publiables seulement après

au'il les aurait revus lui-même». Les animateurs de la Règle du jeu se disent, eux, avant tont attachés à la libre circulation des œuvres de l'esprit et soucieux de a porter à la connaissance d'un public restreint et dument averti l'une des œuvres capitales de la seconde moitié du vingtième siècle». Ils précisent qu'une « œuvre non divuleuée » est « sans existence

juridique autonome ». Dans l'ordonnance qu'elle a rendue vendredi 20 septembre, M= Levon-Guerin prend acte du que les héritiers de Barthes n'ont été en rien prévenus de cette publication et sont fondés à faire valoir leurs droits. Mais, précise-

de retrait et de destruction de la revue la Règle du jeu ne peuvent se justifier que par l'existence d'un trouble manifestement illicite entrainant pour le demandeur une atteinte intolérable et irréparable».

Le fait litigieux, selon elle, ne répondant pas à ces exigences, elle juge qu'il n'y a « pas lieu à référé sur les demandes de retrait, de destruction ni de provision».

En revanche, elle fait interdiction a M. Bernard Henri-Levy « de procéder sans autorisation à la divulgation et à la diffusion de aux cours inédits de Roland Barthes, sous astreinte de 1000 francs par infraction consta-

tée. » En outre elle autorise les héritiers de Barthes à saisir le juge du fond. L'audience est fixée au 16 octobre.

Septembre 1991

Premier dossier

LE YEN SYSTÈME JAPONAIS

Second dossier

L'HÔPITA

STOP SADDAM

#### CULTURE

**PHOTO** 

## Rêver la mer

L'épopée du grand large contée en deux cent dix images par une nuée d'auteurs célèbres ou anonymes

EN BATEAU ou Palais de Takyo

Parce qu'elle convie à larguer les amartes de la raison, que la mer est un élément mythique qui envolte et fascine et parce que le bateau, plus qu'aucun moyen de locomotion, fait rèver, la collection de deux cent dix photographies dues à cent un photoinconnus, et réunie par Pierre Bon-homme procure un enchantement

Dès 1851, grâce à l'invention du procédé au collodion humide, la sai-sie instantanée incite les opérateurs à prendre des vues romantiques du territore côtier. A Boulogne, Cannes ou Dieppe, Baldus, Nègre, Le Gray réputé pour ses marines – apprivoisent visuellement l'océan. De la berge, sur un cap rocheux, parfois au laite d'une colline ou d'un phare, ils montrent les voiliers mouillant dans la rade. Ils œuvrent avec diffi-Le ciel, la texture des flots, qu'é-taient incapables de traiter techniquement les daguerréotypistes qui photographiaient la mer sans relief et le ciel sans nuages, inspirent des vues qui se référent à Corot et à Courbet. Mais surrout, à la gravure et à l'eau-forte, qui connaît un age d'or entre 1860 et 1870. Les forêts de vergues et de mârs, happées au loin par Warnod, Colliau, Durand-Brager et Lassimone, sont dignes de Riou et de Doré. L'attrait du voyage, le désir de conquête et la découverte des antipodes, joints à l'ivresse et à la peur que suscite la haute mer, sont nourris par des plans évocateurs tels qu'en publient le Magazine pittoresque ou l'Illustra-tion. En 1864, le Washington relie Le Havre à New-York en treize jours. Le vapeur va détrôner la voile. Le rêve se brise.

voile. Le rêve se brise. Ni le progrès ni les soubresants du colonialisme ne captivent les picturalistes accaparés per la nastalgie et l'expression de leur monde intérieur.

La vision sentimentale de Demachy, Puyo, Misonne, Coburn ou Sutclifie est accentuée par les procédés sophistiqués, bromoil ou gélatino-bromure d'argent, qui rapprochent la photographie du lavis et du fusain. A ces contemplateurs s'opposent quelques dissidents. Peter Henry duciques dissidents. Peter rienry Emerson et ses vues des marais du Norfolk, Frank Lakama, précurseur de Lartigue, fixe le saut d'un passager (1888). Atget, ancien marin, cadre une barque à marée basse, vers 1900. Stieglitz avec son Entrepont (1907) du Mauretania ouvre l'époque moderne.

> Coques, soutes coursives

Les esthétiques et les pratiques s'inscrivent d'elles mêmes en décrivant les différents aspects du monde maritime. Les frères Seeberger réali-sent un reportage novateur sur la vie des marins. La construction du Normandie est admirablement saisie par François Kollar. Le mythe cède la place à la documentation du réel. Les ateliers de construction, chantiers et arsenaux incitent à dépecer l'intrinsèque beauté d'un navire. Sa perfection géométrique, la puissance de ses formes inspirent l'objectif de Moholy-Nagy, Germaine Krull, Paul Strand ou Walker Evans. La structure des objets et matériaux, chaîne d'ancre, manche à air, bouche à feu, est détaillée froidement, en gros plan, par des esthètes (Boucher, Sabrier, René-Jacques) qui intègrent expérimentations et recherches dans leurs travaux de commande. Coque, soute, coursives, tout est passé en revue, des salons luxueux au gymnase et même à la chambre capiton-née pour aliénés de l'Île-de-France.

Cuirassé, remorqueur ou chaloupe, bateau de commerce, canot de plat-sance ou kayak, de l'Antarctique au canal Saint-Martin gelé, fixé par Doisneau, rien n'échappe à l'œil des photographes, tous contaminés par le virus de la mer, comme Lantigue et son panoramique de Bibi à Mar-

seille, Brassal et sa superbe vue des régates sur la Seine.

Curieusement, l'époque actuelle renoue sur un mode descriptif ou métaphorique avec la frayeur ou le fanatisme des pionniers. Le bateau n'a visiblement rien perdu de son ponvoir de fascination pour les créa-teurs contemporains qui se l'appro-prient et l'intègrent à leur univers. Claass, Plossu, de Fenouyl, sont des passagers de l'imaginaire qui restent à quai, contemplent de terre la figure d'un navire qui s'éloigne. Architectes topographes, Basilico et Fontcuberta documentent comme Baldus le nouveau visage des ports. Salgado, dans sa vue ahurissante d'une immersion à Gdansk en 1990, prolonge l'éblouissement et la frayeur des primitifs lixant les goélettes. Le mythe du départ connaît un renouveau. Manuel Esclusa campe dans le port de Barcelone des vaisseaux fantômes prêts à partir dans la nuit. Et son compatriote Jorge Ribalta évoque l'épopée de la découverte de l'Amérique. Tous deux ressuscitent plastiquement la

figure de l'utopie. Ce florilège de documents uni-ques, issus de fonds divers, évite tous les écueils sur lesquels butait l'exposition similaire sur le train. Admirablement servie par la beauté des tirages d'époque, elle revèle maints opérateurs anonymes, incon-nus ou oubliés, que l'on retrouve à côté des grands noms de la photo.

PATRICK ROEGIERS

► En bateau, cent-cinquante ans de vie mantime, exposition présentée par la Mission du patrimoine photographique. Pelais de Tokyo, 13, av. du Pré-sident-Wilson, 75016 Paris. Jusqu'au 4 nove

▶ Sous le même titre, un album aux éditions de la Manufacture. Textes de : Henri Queffelec, Pierre Borhan et Monica Fresco. 200 photos, 228 p., 395 F. THÉATRE

#### 3615 J'existe

Valérie Lemercier et Pierre Palmade, deux chefs de file de la nouvelle vague comique sur scène à Paris.

VALÉRIE LEMERCIER au Théâtre du Polais-Royal PIERRE PALMADE

à l'Olympia

Avec Muriel Robin, Valérie Lemercier et Pierre Palmade sont devenus en quelques spectacles, en la nouvelle vague comique hexago-

Valérie Lemercier, tant est vif son succès, après un an au Théâtre du Splendid, s'installe au Palais-Royal avec un spectacle à peine retouché. On l'avait vue sur la même scène, il y a deux ans, dans un second rôle d'une production pâlichonne du Fil à la patte. Puis commençant ses ravages dans la série télévisée Palace. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle a fait

Il est vrai que rarement autant de sérieux n'aura été mis au service de l'enjouement. Elle a bossé, la Lemercier, quatre ans de tra-vail, écriture, ratures, biffures, répétitions sous l'œil sournois d'une caméra vidéo, attention constante au détail et à l'autre, surtout. Elle n'a cessé de l'observer pour nous le rendre, intact, dans le fracas d'une succession de portraits à l'acide qui finissent par n'en faire qu'un seul, le sien, le nôtre. Mi-homme mi-femme, mibonasse mi-mauvaise, mi-bourgeoise mi-prolo, elle a un visage, un corps, une voix en pâte à modeler et ne se prive pas d'en faire le pire usage, ne renonçant jamais, Dieu merci!, aux situa-

tions, aux mots les plus triviaux. Signe du succès, certaines séquences sont déjà l'objet de quarts d'heure détente dans tous les corps sociaux : la lycéenne tendance rebelle qui s'engueule avec sa mère (3615 J'existe), la rejetonne snobissime des propriétaires de la Renardière qui s'est amusée

comme une folle quand, lors d'une partie de croquet, on ne sait quel benêt a pris la boule de bois... là où ça fait mal (« Elles étaient bleu marine... maman? elle était ravic. tu parles, elle adore le bleu marine »). Demandez à vos proches de vous raconter les

Changement de registre : un jeune appelé complètement folle passera huit jours au gnouf pour avoir voulu expliquer à son colo-nel les quelques améliorations qui rendraient le séjour des trouffions à la caserne plus agréable. C'est le hit de Pierre Palmade, son générique. C'est tout lui, une façon d'être, de paraître, singulière, androgyne, longiligne, tout en bras, en mains, dont il joue en virtuose.

Habilement, il a choisi pour costume de scène un pantaion noir et une chemise blanche. Il joue le neutre afin que les spectateurs puissent projeter sur lui leurs propres personnages, leurs propres inventions. Une lumière blafarde, et Palmade ressemblerait à Claude Vega. Un peu de rouge, d'orange, et il ne faudrait presque rien pour qu'on croie voir Bowie. Mais Palmade est trop sage pour s'en aller si loin dans le travestissement que lui permettraient une apparence, une gestuelle, une présence maléa-

Il a donc choisi pour modèle l'homme ordinaire, quelquefois très jeune, adolescent encore bobardant sur la venue dans son jardin d'une soucoupe volante, ou bien mûr déjà, père de famille irri-table qui n'en linit pas de perdre une partie de Scrabble. Pierre Palmade travaille sur l'objet passepartout et les préoccupations de M. Tout-le-Monde. Cela pourrait être banal sans un incontestable talent d'écriture qui lui vaut sa popularité et celle de sa complice Muriel Robin - dont il est le

coauteur attitré et avec qui il a en commun de troublantes intona-

tions. Ce talent particulier tient moins au goût du saugrenu, du surréel, du délire à la Devos qu'à l'extraordinaire économie de ses textes. En peu de mots, très peu de mots, il sait peindre un univers, une situation, un ou plusieurs personnages avec une réelle efficacité et, le plus souvent, beaucoup de drôlerie.

L'an passé, Pierre Palmade disait ici qu'il avait « devant [lui] d'énormes terrains vagues et plein d'immeubles à construire » (« le Monde Arts et spectacles » du 12 avril 1990). Malgré tout l'interet de son premier Olympia, celui d'une juste consécration, cela reste encore vrai. Il a un instinct d'amuseur-bâtisseur qui peut frapper plus fort.

**OLIVIER SCHMITT** 

► Valérie Lemercier au Théâtre du Palais-Royal. Jusqu'au 31 décembre, puis en tournée française. Du lundi au samedi à 20 h 30. Tél. : 42-97-59-81. Durée : 1 h 30. De 30 F à

▶ Pierre Palmade à l'Olympia. Jusqu'au 29 septembre. Tél. : 47-42-25-49. Durée : 1 h 30. De 140 F à 180 F.



Préface de Claude Julien

M D LION D'OR FESTIVAL DE VENISE



MICHEL SEYDOUX NIKITA MIKHALKOV BADEMA BAYAERTU VLADIMIR GOSTUKHIN BAOYINHEXIGE NIKITA MIKHALKOV EDUARD ARTEMIEV

ATTENDED IN MER

鬼: . . . .

200 12

9- 25 - C

#### SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

#### CINÉMAS LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) SAMEDI

The Salvation Hunters (1925, v.o.), de Josef von Sternberg, 15 h; la Ballade des sans espoirs (1961, v.o. s.t.f.), de John Cassavetes, 17 h; le Passe-Montagne (1978), de Jean-François Stéve-nin, 19 h ; l'Horloge (1944, v.o.), de Vincente Minnelfi, 21 h.

DIMANCHE DIMANCHE
Octobre (1928), de S.M. Eisenstein,
15 h : l'Impératrice Yang Kwei Fei
(1955, v.o. s.t.f.), de Kenji Mizoguchi,
17 h 15 : l'Impératrice rouge (1934,
v.o.), de Joseph von Stemberg,
19 h 15 ; le Prise du pouvoir par Louis
XIV (1966), de Roberto Rossellini,
21 h 30.

#### CENTRE GEORGES POMPIDOU SALLE GARANCE (42-78-37-29)

SAMEDI

Le Cinéma australien : Crocodile Dundee (1986, v.o. s.t.f.), de Peter Faiman, 14 h 30 ; Fran (1985, v.o. s.t.f.), de Glanda Hambly, 17 h 30 ; la Complainte de Jimmie Blacksmith (1978, v.o. s.t.f.), de Fred Schepisi, 20 h 30.

DIMANCHE

Le Cinéma australien : l'Homme de la rivière d'argent (1982, v.o. s.t.f.), de George Miller, 14 h 30 : Sweete (1989, v.o. s.t f.), de Jane Campion, 17 h 30 ; Shame (1988, v.o. s.t.f.), de Steve Jodreil, 20 h 30.

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-26-34-30) SAMEDI

Paris la nuit : Boîtes de nuit : En direct du Club Saint-Germain (1959) de Jean-Christophe Averty, le Désordre et la Nuit (1958) de Gilles Grangier, 14 h 30 ; Détournements : Musée Grévin (1958) de Jacques Demy, la Nuit fantastique (1941) de Marcel L'Herbier, 16 h 30 : Adolescences : Spot Dim Bugsy Malone (1990), Baride annonce : Boy meets girl (1984) de Léos Carax, Désordre (1986) de Olivier Assayas, 18 h 30 ; Nuit et Jour : la Bande des quatre (1988) de Jacques Rivette, 20 h 30.

#### DIMANCHE

Paris la nuit : Nuts révolutionnaires : la Jeune File assassinée (1989) de Charles Brabant, 14 h 30 ; Détresses : Solitude... (1989) de Ronan Harel, Tchao Pantin (1983) de Claude Berri, 16 h 30 ; Nuts blanches: Spot Saint Laurent Rive gauche (1983), Edouard et Caroline (1950) de Jacques Becker, 18 h 30 ; Nuits blanches : la Fureur de vivre des années vingt (1963) de Jean-Marie Drot, Quartet . v.f.) de James Ivory. 20 h 30.

#### LES EXCLUSIVITÉS

A FLEUR DE PEAU (A., v.o.) : George 8: (45-67-41-46) L'AFFAIRE WALLRAFF (A., v.o.) Lucernaire, 6 (45-44-57-34). ALICE (A., v.o.) : Cinoches, 6. (46-33-

10-82); Club Gaumont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97). AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zélan

dais, v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6-(46-33-97-77) ; Lucernaire, 6- (45-44-L'APPROCHE FINALE (A., v.o.)

Grand Pavols, 15- (45-54-46-85) ATLANTIS (Fr.) : Rex (le Grand Rex), 2-(42-36-83-93); Publicis Champs-Elysées, 8 (47-20-76-23) ; Gaumont Par-nasse, 14 (43-35-30-40) ; Kinopanorama 15: (43-06-50-50) LA BANDE A PICSOU (A., v.f.) : Rex,

2- (42-36-83-93); Cinoches, 6- (46-33-10-82); UGC Triomphs, 8- (45-74-93-50); Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68); Denfert, 14- (43-21-41-01). BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (iranien, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65). LA BELLE NOISEUSE (Fr.) : Le Saint-Germann-des-Prés, Salle G. de Beaure-gard. 6- (42-22-87-23); Les Trois Bal-zac, 8- (45-61-10-60); Max Linder Panorama, 9- (48-24-88-88).

BOYZ'N THE HOOD (\*) (A., v.o.): Geumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Publicis Saint-Germain, 6- (42-22-72-80) : Gaumont Ambassade, 8- 143-59-19-08) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Miramar, 14- (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-

LES BRANCHES DE L'ARBRE (Fr. Ind. v.o.) : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00).

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) ; Ranelagh, 16- (42-88-64-44). LA CHAIR (it., v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86) : Studio des Ursulines, 5. (43-26-19-09); Gaumont Ambassade, 8-143-59-19-08).

LA CHANTEUSE ET LE MILLIAR-DAIRE (A., v.o.) : Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08).

CHIENNE DE VIE (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2. (47-42-60-33) ; Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); v.f. : Pathé Français, 9- (47-70-33-88) ; Fau-vette, 13- (47-07-55-88) ; Miramar, 14-(43-20-89-52).

LES COMMITMENTS (irlandais, v.o.) : Forum Horizon, 1· (45-08-57-57); Pathé | LIFE IS SWEET (Brit., v.o.) : Gaumont Impérial, 2· (47-42-72-52) : 14 Juillet | Les Halles, 1· (40-26-12-12) ; Europa

Odéon, 6: (43-25-59-83) ; George V. 8: (45-62-41-46); Escurial, 13: (47-07-28-04); Sept Parnassiens, 14: (43-20-

CYRANO DE BERGERAC (Fr.): Grand Pavois, 15\* (45-54-48-85). DANNY LE CHAMPION DU MONDE (Brit., V.f.): Lucernaire, 6- (45-44-57-34); Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55); Denfert, 14- (43-21-41-01).

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A., v.o.) : Lucemaire, 6 (45-44-57-34).

DANS LA SOIRÉE (It., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) ; Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34) ; La Bastille, 11 (43-07-48-60). DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) :

Gaumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); Les Montparnos, 14\* (43-27-52-37); v.f.: UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40); Fauvante Bis, 13\* (47-07-55-88); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27). DELICATESSEN (Fr.) : UGC Triomphe.

8• (45-74-93-50) ; UGC Gobelins, 13• (45-81-94-95). LA DISCRÈTE (Fr.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47) ; Saint-André-des-Arts I, 6- (43-26-48-18) ; Studio 28, 18- (46-

06-36-07). LES DOORS (A., v.o.) : Epés de Bois, 5º (43-37-57-47) ; La Bastille, 11 (43-07-48-60) ; Grand Pavois, 15 (45-54-DOUBLE IMPACT (A., v.o.): UGC Nor-mandie, 8• (45-63-16-16): v.f.: UGC Opéra. 9• (45-74-95-40).

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.-Pol., v.o.) : Saint-André-des-Arts I, 6-(43-26-48-18) ; Républic Cinémas, 11-(48-05-51-33) ; Studio 28, 18- (46-06-

L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC (A., v.f.): Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71).

LE CHOIX D'AIMER. Film américain

de Joel Schumacher, v.o. : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; UGC

Panthéon (ex-Reflet Panthéon), 5: (43-54-15-04); Gaumont Ambassade, 8-(43-59-19-08); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Gaumont Pamasse, 14- (43-35-30-40).

LOS ANGELES STORY (A., v.o.) : Ciné Besubourg, 3\* (42-71-52-36): UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30): UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8 (45-62-20-40). MADAME BOVARY (Fr.): 14 Juillet Pamasse, 6<sup>a</sup> (43-26-58-00). MISERY (\*) (A., v.o.) : Cmoches, 6<sup>a</sup> (46-33-10-82).

NAVY SEALS (A., v.o.) : George V, 8-(45-62-41-46).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Gelande, 5 (43-54-72-71) ; Grand Pavois, 15 (45-54-46-85).

NEW JACK CITY (1 (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-28) ; UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50). NIKITA (Fr.): Elysées Lincoln, 8º (43-59-36-14); Les Montparnos, 14º (43-

39-36-14; Les Montparios, 19 (43-27-52-37). NUIT ET JOUR (Fr.-Bei.-Suis.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) ; 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83) ; Les Trois Bal-zac, 8 (45-51-10-60) ; 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Sept Parnas-siens, 14 (43-20-32-20).

POINT BREAK (\*) (A., v.o.): Forum Orient Express. 1\* (42-33-42-26); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); Pathé Mari-gnan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); v.f.: Rex, 2\* Biarritz, 8- (45-62-20-40); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montpernasse, 6-(45-74-94-94) ; Paramount Opera, 9-(47-42-56-31) ; UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59) ; UGC Gobelins, 13- (45-(43-43-01-39); 036 Goberns, 13-43-61-94-95); Pathé Montpamassa, 14-(43-20-12-06); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94); Le Gambetta, 20- (46-

#### LES FILMS NOUVEAUX

Odéon, 6- (42-25-10-30); George V. 8- (45-62-41-46); UGC Biarritz, 8-(45-62-20-40) ; Sept Parnessiens, 14 (43-20-32-20) ; UGC Maillot, 17 (40-68-00-16) ; v.f. : Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52) ; UGC Montpar-2\* (47-42-72-52); UGC Montpar-nasse, 6\* (45-74-94-94); Saint-La-zara-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Mistral, 14\* (45-39-52-43); UGC Convention, 15: (45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18: (45-22-47-94); Le Gambetta, 20- (46-36-10-96). MISSISSIPPI MASALA. Film américain de Mira Nair, v.o. : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) : 14 Jurillet Odéon, 6• (43-25-59-83) : La Pagode, 7• (47-05-12-15) ; Publicis Champs-Elysées, 8• (47-20-76-23) ; 14 Juliet Bastille, 11 (43-57-90-81) : Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); 14 Jullet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f. : Gau-mont Opéra, 2 (47-42-60-33); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37) Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94). LE ROI DES ROSES. Film allemand de Werner Schroster, v.o. : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; George V, 8-

LE FER ET LA SOIE (A., v.o.) : George 8 (45-62-41-46). LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand Pavois, 15' (45-54-46-85). GREEN CARD (A., v.o.) : Cinoches, 6-46-33-10-821.

LA TENTATION DE VÈNUS. Film

145-62-41-46).

HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de ois, 5: (43-37-57-47). HENRY V (Brit., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) ; Denfert, 14-(43-21-41-01).

HIDDEN AGENDA (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60); Les Montpamos, 14- (43-27-52-37). HOMICIDE (A., v.o.) : Pathé Hautefeuille, 6• (46-33-79-38) ; George V. 8• (45-62-41-46). HUDSON HAWK, GENTLEMAN ET

HUDSON HAWK, GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR (A. vo.): UGC Normandie, 8• (45-63-16-16); v.f.: UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31); Fauvette, 13• (47-07-55-88).
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.) : Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); Saint-André-des-Arts II, 6º (43-26-80-25) ; Etysées Lincoln, 8- (43-59-36-14) : 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81) ; Escurial, 13- (47-07-28-04) ; Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20). JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Lucer-

naire, 6: (45-44-57-34). JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6 (45-74-94-94); George V. 8 (45-62-41-46); UGC Bisrritz, 8 (45-62-20-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); UGC Mari-lot, 17: (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2: (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6: (45-74-94-94) ; Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43) ; Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31) ; Les Nation, 12- (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) : UGC Gobelins, 13- (45-61-94-96) ; Mistral, 14- (45-39-52-43) ; UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ;

Pathé Chehy, 18- (45-22-46-01). JUNGLE FEVER (A., v.o.) : images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). LES LIAISONS DANGEREUSES (A. v.o): Cinoches, 64 (46-33-10-82);

Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).

britannique d'Istvan Szabo, v.o. : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); La Pagode, 7 (47-05-12-15); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); UGC Blarritz, 8\* (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79); Bienventle Montparnasse, 15- (45-44-25-02); v.f.: Paramount Opéra, 9. (47-42-56-31); Les Nation, 12. (43-43-04-67); Fauvette Bis, 13. (47-07-55-88); Pathé Montpamasse, 14. (43-20-12-06) ; Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé

Wepler, 18 (45-22-46-01).

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER. Film français de Laurent Heynemann : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; Pathé Hautefeuille, 6-Concorde, 8: (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8: (43-87-35-43); Pathé Français, 9: (47-70-33-88); Les Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59) ; Fauvette, 13\* (47-07-55-88) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; Miramar, 14- (43-20-89-52) ; Pathé Montpamasse, 14 (43-20-12-06) Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); UGC Maillot, 17: (40-68-00-16); Pathé Clichy, 18: (45-22-

LE PORTEUR DE SERVIETTE (h.-fr., v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65) ; Lucer-naire, 6- (45-44-57-34). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Cinoches

6- (46-33-10-82) ; Elysées Lincoln, 8- (43-59-36-14). LE PROCES DU ROI (Por., v.o.) Latins, 4 (42-78-47-86). RAGE IN HARLEM (A., v.o.) : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Pathé Mari-

Odeon, 6: (43-25-59-93); Pathé Marlgnen-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Biarritz, 8: (45-62-20-40); Sept Parrassiens, 14: (43-20-32-20); 14: Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-78); v.f.: Rex, 2: (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6: (45-74-94-94); Paramount Opére, 9: (47-42-56-31); UGC Lyon Beatile, 12: (42-36-831); UGC Lyon General St. (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); La Gambetta, 20- (46-36-10.98)

RHAPSODIE EN AOUT (Jap., v.o.) Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) Lucemaire, 6- (45-44-57-34). RIO NEGRO (Fr.-vénézuélien, v.o.) : Lasina, 4- (42-78-47-86).

ROBIN DES BOIS PRINCE DES VOLEURS (A., v.o.): Forum Horizon, 1: (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Bretagne, 6: (42-22-57-97); UGC Odéon, 6: (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8 43-59 92-82); UGC Normandle, 8 (45-63 92-82); UGC Normandle, 8 (45-63-16-16); 14 Jublet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2 (42-36-83-93); Bretagne, 6 (42-22-57-97); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Les Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); Fauvetre, 13 (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-08); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gamoema, 20 (46-36-10-96).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36) ; Studio Galande, 5\* (43-54-72-71). SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A. v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) : Studio des Ursulines, 5- (43-

LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A., v.o.) : Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33) ; Bretagne, 6 (42-22-57-97) ; UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50). SIMPLE MORTEL (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82);

Pathé Francais, 9- (47-70-33-88) ; Fauvette, 13 (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Geurnont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94).

THE VOYAGER (All.-Fr.-Gr., v.o.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Danton, 6° (42-25-10-30); UGC Triomphe, 8° (45-74-93-50); Mistral, 14° (45-39-52-43); Sept Parmassiens, 14° (43-20-32-20); v.f.: UGC Opéra, 9° 145-74-95-40)

THELMA ET LOUISE (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26); George V. 8 (45-62-41-46); Studio 28, 18- (46-06-36-07). TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.)

Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Le Berry Zebre, 11- (43-57-51-55). LES TORTUES NINJA II (A., v.f.) : Club Geumont (Publicis Matignon), 8 (43-59-31-97); Saint-Lambert, 15 (45-32-

TOTO LE HÉROS (Bel.-Fr.-All.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); La Bastile, 11- (43-07-48-60); mont Pamasse, 14 (43-35-30-40). TWENTY ONE (A.-Brit., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Les Gaumont Opera, 2\* (47-42-60-33); Les Trois Luxembourg, 6\* (46-33-97-77); Gaumont Champs-Elysées, 8\* (43-59-04-67); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Blenvende Montparnasse, 15\* (45-44-25-02); v.f.: Pathé Clichy, 18\* 145-22-46-01).

UN THE AU SAHARA (Brit., v.o.) : Lucernaire, 6 (45-44-67-34). UN TYPE BIEN (Fr.-Bei.) : Utopia, 5-(43-26-84-65). UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... (Fr.)

George V. 8 (45-62-41-46); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06). LA VIE DES MORTS (Fr.) : Utopia, 5-(43-26-84<del>-65</del>).

LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES (A., v.o.): Forum Orient Express, 1 · (42-33-42-26); UGC Danton, 6 · (42-25-10-30): George V, 8 · (45-62-41-46); UGC Biarritz, 8 · (45-62-20-40); v.f.: Rex, 2 · (42-36-83-93); UGC Montpar-nasse, 6 · (45-74-94-94).

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRÉSIDENT ? (A., v.o.) : Ciné Beau-bourg, 3· (42-71-52-36) ; UGC Darton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6-(45-74-94-94) ; UGC Normandie, 8- (45-(45-74-94-94); UGC Normanous, & (45-63-16-16); 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); UGC Maillot, 17-(40-68-00-16); v.f.: Rex, 2-(42-36-83-93); UGC Montpamasse, 6-(45-74-83-93); UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

#### LES SÉANCES SPÉCIALES

A BIGGER SPLASH (Brit., v.o.) : Accatone, 5: (46-33-86-86) 14 h 30. AKIRA (Jap., v.o.) ; Grand Pavois, 15.

ALL THE KING'S MEN (Chin., v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65) 14 h 10. ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A., v.o.) : Républic Cinémas, 11º (48-05-51-33) 22 h 30.

ATTACHE-MOI I (Esp., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) 18 h 20, BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Images d'aileurs, 5 (45-87-18-09) 20 h; Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 21 h. BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5-

(43-54-72-71) 16 h. LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5. (43-26-19-09)

CRY-BABY (A., v.o.) ; La Bastille, 11 (43-07-48-60) O h. DEUX TÈTES FOLLES (A., v.o.) : Mac-Mahon, 17- (43-29-79-89) 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. DO THE RIGHT THING (A., v.o.) :

mages d'ailleurs, 5. (45-87-18-09) DON GIOVANNI (Fr.-lt., v.o.) : Studio des Ursulines, 5: (43-26-19-09) 17 h 45.

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) Ranelagh, 16 (42-88-64-44) 15 h. EXCALIBUR (A., v.o.) : Saint-Lambert 15- (45-32-91-68) 21 h. FANTASIA (A.): Républic Cinémas, 11-(48-05-51-33) 17 h.

FASTER PUSSY CAT, KILL! KILL! (\*\*) (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36) O h 45. LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) Utopia, 5- (43-26-84-65) 22 h.

LES FRÈRES KRAYS (Brit., v.o.) ; Epée de Bois, 5. (43-37-57-47) 22 h. LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5: (43-26-19-09) LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) : Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 17 h,

HAIRSPRAY (A., v.o.) : La Bestille, 114 HENRY, PORTRAIT OF A SERIAL KILLER (A., v.o.) : Ciné Bee (42-71-52-36) 0 h 20. HOT SPOT (A., v.o.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47) 22 h. HUSBANDS (A., v.o.) : Accatone, 5-(46-33-86-86) 22 h 10.

IN BED WITH MADONNA (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 20 h. INDIA SONG (Fr.): Denfert, 14-(43-21-41-01) 17 h 20. LISTEN UP THE LIVES OF QUINCY JONES (A., v.o.) : Images d'aitleurs, 5-(45-87-18-09) 14 h.

LOLITA (Brit., v.o.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) 21 h 10. LOS OLVIDADOS (Mex.) : Latina, 4-(42-78-47-86) 16 h 15, 20 h. MARY POPPINS (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 16 h 45.

METAL HURLANT (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 0 h 30. LA MORT EN CE JARDIN (Fr.-Mex.) Latine, 4 (42-78-47-86) 18 h. NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TETE (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 5: (45-87-18-09) 16 h.

(48-05-51-33) 19 h 10.

PRÉNOM CARMEN (Fr.) : Denfert, 144 (43-21-41-01) 12 h.

LA NUIT DU CHASSEUR (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) PASSION (Fr.) : Républic Cinémas, 11

LA PLANÈTE SAUVAGE (Fr.-Tch.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 11 h 30. POLO EN AMÉRIQUE (Su., v.f.) : Le Berry Zebre, 11- (43-57-51-55) 15 h. LE PREMIER EMPEREUR (Can,-Chin.) :

La Géode, 19- (40-05-80-00) 14 h. 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h. PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI (A., v.o.) : 14 Juillet Parnesse, 6 (43-26-58-00) 16 h 40, 22 h 20.

(A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 19 h 15. QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5. (43-28-19-09) 21 h 45. SALO, OU LES 120 JOURNÉES DE

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

SODOME (It., v.o.); Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) 0 h 10. SCÈNES DE MÉNAGE DANS UN CENTRE COMMERCIAL (A., v.o.) : Croches, 6- (46-33-10-82) 14 h.

LA STRADA (It., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 19 h.

TAXI DRIVER (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 17 h 45. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 22 h 30.

TOTAL RECALL (\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 22 h 15. LA VALSE DES PIGEONS (Fr.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63) 14 h 15. VOYAGE SUR JUPITER (Can.) : Cinaxe, 19- (42-09-34-00), 21 h 40.

L'ÉVANGILE SELON SAINT

MARC. Petit Marigny (42-25-20-74) (dim. soir, lun.) 21 h; dim. 15 h (21).

MOT DE PASSE, Dix-huit Théâtre

(42-26-47-47) (dim. soir, lun.)

ANNE ROUMANOFF. Théâtre Gré-

vin (42-46-84-47) (dim. soir, lun.)

LES CAFARDS. Aktéon-Théâtre

(43-38-74-62) (dim. soir, km.) 20 h 30 ; dim. 16 h (24).

CINZANO ET L'ANNIVERSAIRE

DE SMIRNOVA, Théatre 13 (45-88-62-22) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim.

LÉGÉREMENT SANGLANT. Théarre de la Basulle (43-57-42-14) (dim., lun.) 19 in 30 (24).

MAGIC PALACE, Matherins (42-65-

90-00) (dim. soir, lan.) 20 h 30; sam. 17 h, dim. 15 h (24).

20 h 30 ; dim., 16 h (23).

20 h 30 ; dim. 18 h 30 (24).

#### THEATRES

#### SPECTACLES NOUVEAUX

dim. 17 h (21).

(Les jours de première et de relâche sont indiqu entre parenthèses.) GEMEAU DEDANS. Movie's (42-

74-14-22) (dim., km.) 20 h 30 (18). UNE SAISON EN ENFER. Lucernaire Forum, théâtre rouge (45-44-57-34) (dim.) 18 h 30 (18). VALERIE LEMERCIER AU PALAIS ROYAL Palais Royal (42-97-59-81) (dim.) 20 h 30 (18). L'ÉQUIVOQUE, Amandiers de Paris

(43-66-42-17) (jeu., ven., sam.) 20 h 30 (19). COUAC ! LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID. Daunou (42-61-69-14) (dim. soir, mer.) 20 h 30; dim. 15 h 30 (20).

LA DAME DE CHEZ MAXIM'S. Marigny (42-56-04-41) (dim. soir, km.) 21 h; dim. 15 h (20). LES ENFANTS TANNER, Centre

dramatique national de Montreuil (48-59-93-93) (dim. soir, km.) 20 h 30 ;

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Et

en fin de contes : 19 h. Une fée sort du logis : 20 h 30. AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17). L'Equivoque : 20 h 30. ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71). Putzi : 20 h 45, dim. 15 h et 18 h.

ATELIER (46-06-49-24). Richard II : 20 h 30 dim. 15 h 30. BERRY (43-57-51-55); Les Princesses : **BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24).** Ornifle: 17 h 30 et 21 h, dim. 15 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Elie

la menthe ou T'es citron : 22.h. CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA TEMPETE (43-28-36-36); Salle I. L'Annonce faite à Marie : 20 h 30, dim. 16 h. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Le fond de l'air effraie : 21 h. dim. 15 h 30. CENTRE CULTUREL DU MINISTÈRE

DES FINANCES (40-04-20-85). Fando et Lis : 20 h 30, dim. 16 h. CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-74-42-19). Grande salle. Térnoignage de lumière pendant la peste Festival d'au-torne à Paris : 20 h 30, dim. 16 h. CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). Mes parents sont de grands enfants que j'ai eus... Fastival de théâtre amateur :

20 h 30. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11)... Voltaire's Folies : 19 h et 21 h 30. COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15). La Tragédie du roi Christophe : 14 h, lun. 20 h 30. Selle Richelleu. La Fausse Sulvante ou la Fourbe puni : 20 h 30, dim. 14 h

CRYPTE SAINTE-AGNES (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Rehab: 18.h.30, dim. 15 h. Le Tartuffe : DAUNOU (42-61-69-14). Couec I le Grand Orchestre du Splandid : 20 h 30, dm. 15 h 30.

DECHARGEURS (TLD) (42-36-00-02). Poésies berbères : 21 h. dim. 17 h. DEJAZET-(TLP) (42-74-20-50). Marie-Pierre Casey: 20 h 30, dim. 15 h 30. EDGAR (43-20-85-11). Les Faux Jetons : 20 h 15. Les Babas cadres : 22 h. EDOUARO-VII SACHA GUITRY (47-42-59-82), Décibel : 17 h et 20 h 45,

dim. 15 h 30. ESSAION DE PARIS (42-78-46-42), La Tache bleue... : 15 h. Salle II. Laila et le Contair : 20 h 30, dim. 16 h. FONTAINE (48-74-74-40), Le Clan des vetwes: 15 h 30 et 20 h 45, dim. 15 h 30.

GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Voltaire-Rousseau : 20 h 45, dim. 15 h.

GRAND THEATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Grand-père Schlomo : 18 h et 20 h 15. Le 8ébé de M. Laurent : 22 h. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). Remue-ménage : 19 h. Pedro et le Capitaine : 20 h 20. Sans titre :

HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12). Les Origines de l'homme : 15 h, dim., mer. 15 h. HEBERTOT (43-87-23-23). La Contreoasse : 21 h, dim. 16 h. HUCHETTE (43-26-38-99). La Cantatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. Poète à New York : 21 h 30. LA BRUYERE (48-74-75-99). Cuisine et

Dépendance : 21 h, dim. 15 h. LA CIGALE (42-36-43-43). Holey Money: 20 h. LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11). La Mer Baltique entre vous et moi : 20 h 30, dim. 16 h. LE BOURVIL (43-73-47-84). Euh, repas show! : 20 h 30 LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-83). Les Larmes amères de Petra von Kant : 21 h, dim. 15 h.

#### PARIS EN VISITES

#### LUNDI 23 SEPTEMBRE

22 h 15.

« Le Père-Lachaise méconnu », 10 h 30 et 14 h 45, porte principale, boulevard de Ménilmontant (V. de

« La maison de Nicolas Flamei (1407) et autres vieux logis pari-siens ». 10 h 30, métro Rambuteau, sortie rue du Grenier-Saint-Lazare Paris autrefois).

« Une heure à La Défense : pour misux comprendre cette ville du futur », 11 heures et 14 h 30, hall du RER Défense (D. Reuriot). « Le Palais de justice en activité », 14 h 15, 4, boulevard du Palais (Tou-reme chiprell risme culturel).

« Ruelles et jardins méconnus du vieux Montmartre », 14 h 30, métro Lamarck-Caulaincourt (M= Cazes).

e L'hôtel de Chimay et l'École des beaux-arts », 14 h 30, 13, quai Mala-quals (S. Rojon-Kern). e Versailles : les bosquets du parc du château », 14 h 30, cour d'hon-neur du château, statue de Louis XIV (Office de tourisme). « L'Opéra Gamier et les fastes du econd Empire », 14 h 30, en haut

des marches, à l'extérieur (Connais-sance de Paris). « Les plus belles demeures du Marais, de la place des Vosges à l'hôtel Selé », 14 h 30, sortie métro n-Vert (Arts et caetera).

« Hôtels du Marais spécialement uverts. Passages, ruelles, jardins, ptafonds et escaliers incomns, L'Iti-néraire du Parisian curieux qui décou-vre l'intérieur des demeures de personnages: illustres », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (1. Hauller). « Hôtels et jardins du Marais. Place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurraction du passé). « La Seine et ses vieux ponts, les nautes, la batellerie », 14 h 40, place du Châtelet, devant le fontaine (Paris

< L'École des beaux-arts et les salons Empire de l'hôtel de Chimay s, 15 heures, 17, quei Malaqueis « Le Marais médiéval, de l'encienne église Saint-Peul à Saint-Gervais en passant par les caves d'Ourscamp », 15 heures, aorde métro Saint-Paul (Monuments historiques). « La Conciergie, de Philippe le Bel à Marie-Antoinette », 15 heures, 1, quai de l'Horloge (D. Bouchard). e Promenade du cloître des Bil-lettes à l'hôtel de Necker », 17 heures, métro Hôtel de-Ville, sor-tie rue Lobau (Linèce-Visites).

#### CONFÉRENCES

Librairie Les 100 Cleis, 23, rue François-Miron, 19 ft 30 c La radiesthésie au quotidien. Cue peutelle nous apporter ? s. par B. Allione. SICMF, 80, boulevard Latour-Maubourg (salle Leennec), 20 heures. 

Joie et misère de l'Occident », par L. Chellebi.

Centre Varenne, 18, rue de Varenne, 20 h 30 : s Débat sur l'encyclique Centesimus Annus s, avec Mgr D. L. Marchand

2275 de 1/2 1/2

The state of the state of

Same of the second

the second second

. The same

and the state of the state of

and the same of

÷,70000

e- 40)1 | 1

9.72 PM

1.00

## HEURES LOCALES

# La Venise verte menacée

Le parc régional du Marais poitevin traverse une période difficile, comme nombre des vinat-six autres institutions, divisées entre lobby agricole et protecteurs de la nature

de notre envoyé spécial

OUR sillonner les canaux de la Venise verte, le cœur encore intact de l'immense Marais poitevin, il n'y a pas de meilleur guide que Ségoiène Royal, député socialiste des Deux-Sèvres. Assise dans une «plate» gon-dronnée, poussant sur la pagaie d'un bras ferme, cette « dame de fer » aux allures de lerme, cette «dame de fer» aux allures de jeune fille n'a pas son pareil pour décrypter le paysage. Il y a trois ans à peine, lorsqu'elle fut parachutée dans la circonscription qu'elle enleva de justesse, elle connaissait à peine l'existence de ce terroir étrange, secret, exceptionnel. Conquise par le charme du labyrinthe des fossés, conches, rigoles et canaux ombragés de frênes-têtards et de peupliers, elle en est devenue à la fois l'avocat et le elle en est devenue à la fois l'avocat et le commis-voyageur. Tout en plongeant sa rame dans la moquette de lentilles d'eau qui dissimulent l'onde noire, elle démêle l'écheveau des traditions, des intérêts; des intrigues et des interventions. Décidément, dans ce pays qui l'eau et la terre forme ent si interventions. ou l'eau et la terre ferme sont si étroitement imbriquées, tout est vaseux, au propre comme au figuré. « N'y touchez pas, vous vous y enliseriez », dit-on aux audacieux qui prétendent y intervenir.

Le Marais poitevin, ancien golfe marin que la Sèvre et les rivières de son bassin remblaient chaque jour davantage, est une inven-tion des hommes : moines défricheurs du Moyen Age, ingénieurs hollandais du dix-septième siècle, hydrauliciens du siècle dernier. Il n'a justement rien du marais traditionnel aux étangs: frangés de plantes aquatiques. Depuis des siècles, on s'acharne à séparer les eaux et les champs et on y est si bien parvenu que sur 90 000 hectares près des frois quarts sent appelés «marais sec» et voués à la culture intensive du mais. culture intensive du mais.

Restent de vastes prairies humides et la lameuse Venise verte, bocage touffu aux mailles serrées dont chaque rangée d'arbres est doublée d'un fossé. L'été il évacue l'eau, Phiver il ramène la crue qui alors couvre des milliers d'hectares. En toute saison, il sert de chemin inquide pour anciondir les patures. Le tout, alimenté par la Sèvre et défendu contre la mer par des actusés, est beré par une qua-rantaine de synoicats dus de «marais».

#### Une autoroute dans la prairie

Ce monument d'ingéniosité a atteint la perfection à la fin du siècle dernier, il y a cent ans à peine. Deuxième zone humide de France, il sert de reposoir aux vols immenses des osseaux migrateurs, recèle dans sa partie monillée une faune et une flore qui passion-nent les naturalistes et offre aux touristes des paysages peu communs. Il y a vingt ans que les écologistes demandent sa protection. La réponse a été, en 1979, la création – fort use – d'un parc naturel régional. Dans les 200 000 hectares couverts par ce label, on a malheurensement inclus, outre le marais lui-même, une constellation de massifs forestiers certes intéressants, mais sans unité.

Le parc n'a guère été soutenu par les élus des quatre-vingt-dix communes, des trois départements et des deux régions représentés à son conseil d'administration. Son équipe de techniciens, pourtant remarquable, a été tenue pour « un nid d'écolos gauchos ». Présidents et directeurs se sont succédé et, malgré des réalisations de qualité comme le sauve-tage du baudet du Poitou et l'ouverture de six centres d'information, le parc n'a pas atteint son objectif de conservation. L'assèchement et la mise en culture du marais sec s'est poursuivi à un rythme forcené. Vingt-

. . . W. .

g: 44.45 \*

Security of the security of th

Andrews of the second of the s

المنطقين المنطقة



huit mille hectares de prairies humides ont été couvertes de mais. Quant à la Venise verte, elle est triplement menacée : par l'envasement du réseau hydraulique, par les embarcations de tourisme et par les résidences secondaires. L'échec du parc est devenu flagrant lorsque son conseil d'administration a accepté le passage de l'autoroute Nantes-Niort à travers les terres humides.

qui depuis son irruption dans le marigot poli-tique poitevin multiplie les initiatives pour sauver le marais. Ils avaient aussi oublié que François Mitterrand, qu'elle a servi à l'Elysée durant trois années, est enfant du pays et qu'il y revient souvent en visite privée. Ils avaient enfin sous-estime la détermination de Brice Lalonde. D'où des décisions-surprises : le président impose un tracé autoroutier plus proche de Niort et inscrit le sauvetage de la Venise verte dans les grands chantiers; le ministre de l'environnement retire son label

La situation ainsi créée est devenue un imbroglio politico-administratif défiant l'analyse. Pour l'autoronte, à l'exception du président et des malheureux experts qui après comp ont du justifier son coup de crayon sur la carte, personne, en privé, n'approuve le nouveau trace. Il passe encore dans le marais, tangente à présent un quartier résidentiel de Niort et soulève l'opposition farouche de ses habitants. On a donc remis la nouvelle enquête publique après les élections régio-nales, mais nul ne peut prédire si les commis-saires enquêteurs et le Conseil d'Etat donne-ront cette fois leur aval. Mai engagée dès le départ, cette affaire va continuer à empoison-

Sur le marais lui-même la confusion est à

son comble. Alors que le personnel du parc, d'ailleurs déchiré par des divergences inter-nes, est pratiquement en chômage technique, les ténors politiques - l'UDF Jean-Pierre Raffarin, leader de Poitou-Charentes, le RPR Alain Garcia, président du parc, et le RPR Olivier Guichard, patron des Pays de la Loire - négocient avec Brice Lalonde le renouvellement du label. Un lourd dossier En avalant cette ultime coaleavre les élaslocaux out provoqué un sursant. Ils avaient
négligé la présence de M Ségolène Royal
qui depuis son irruption dans le marigot poli-

Mais la multiplicité des bonnes fées qui se penchent à présent sur ce malheureux Marais poitevin ne simplifie pas l'équation. M≈ Ségolène Royal a créé sur la Venise verte un syndicat de communes et, pour faire sub-ventionner ses projets, elle fait la tournée des ministères parisiens et des bureaux de Bruxelles. Au secrétariat chargé des grands travaux. M. Emile Biasini étudie le financement d'une longue liste de petits chantiers sur le même territoire : réhabilitation d'églises, de lavoirs et de placettes, curage de canaux, réfection d'embarcadères, aménage-ment de promenades et passerelles, mini-musées, etc. Une institution interdépartementale créée en 1989 par les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée se présente par ailleurs comme le seul organisme capable de restaurer l'ensemble du système hydraulique du marais et de le gérer.

De son côté, un conservatoire régional des espaces naturels lancé l'an dernier par Poi-tou-Charentes pourrait acquérir des parcelles toire du littoral - dont l'un des PC est à Rochefort - attend son heure. Quant à la direction régionale de l'architecture et de l'environnement (DRAÉ), elle peaufine un projet de classement de la Venise verte sur

6 000 hectares. Le tout est pimenté par la perspective d'une campagne électorale au cours de laquelle M™ Royal, que non sans malice son camarade de parti Bernard Bellec, maire socialiste de Niort, a laissée se porter en avant, va affronter pour l'honneur M. Jean-Pierre Raffarin, le président régional corten.

مكذا من الاصل

tevin auca au moins un mérite : cebu d'attirer l'attention sur la situation ambigué et toujours difficile des parcs naturels régionaux. Née dans l'imagination de la DATAR vers la fin des années 60, l'institution devait être un instrument d'aménagement du territoire rural conciliant les contraires : l'initiative locale et le soutien national, la protection et le développement. Nulle loi ne l'a fondée, mais trois décrets successifs de 1967, 1975 et 1988 ont essayé de l'adapter aux circonstances, évoluant du centralisme à la régionalisation.

#### Un bilan difficile à dresser

Ne mobilisant qu'une équipe légère (une dizaine de personnes), peu coûteuse (une de faibles pouvoirs (ne faisant pas ombrage aux féodalités locales), la formule a connu un succès certain. Depuis 1969, vingt-sept parcs ont été créés qui couvrent 4 millions d'hectares où vivent 1,8 million de ruraux. Vingt et une régions, quarante-sept départements et plus de deux mille communes ont une partie de leur territoire englobée dans un parc natu-rel. Ils participent à leur gestion, le plus sou-vent par l'intermédiaire d'un syndicat mixte. Les collectivités locales assurent 86 % des dépenses courantes et des investissements, le ministère de l'environnement apportant le reste. Budget total des parcs en 1991 : 250 millions de francs soit l'équivalent des sommes dépensées pour poser des réverbères sur l'autoroute Paris Lille.

Mais après vingt-deux ans d'existence pré-caire et de tiraillements entre le lobby agri-cole et celui des protecteurs, le bilan global des parcs est difficile à dresser, car leur action est modeste et pointilliste. Quelles dégradations ont-ils empêchées et quel déveoppement ménageant le milieu paturel ontils généré? Il semble que le label « parc naturel regional» soit devenu un atout pour le sollicitent pour de nouveaux terroirs situés dans le Massif central, la Touraine. l'Ile-de-France, les Alpes et les Pyrénées.

Devant cet afflux, le ministère de l'envi ronnement est circonspect. Depuis 1988, il impose une nouvelle règle : le label qu'il déli-vre (et qui est déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, comme n'importe quelle marque) doit être renouvelé tous les dix ans. A cette occasion, on exige du parc la présentation d'un bilan. C'est en somme l'obligation de résultats.

Les nouveaux pares n'obtiendront leur label que si leur charte pose en priorité la mission de protection et en définit les instruments. La crise du Marais poitevin montre que ce ne sera pas du luxe. Les services de M. Lalonde préparent un projet de loi repre-nant et renforçant ces dispositions. Ce texte, qui sera présenté au Parlement en 1992, ne sera pas seulement l'occasion de mettre de l'ordre dans le petit monde des parcs régio naux. Il permettra que s'ouvre, pour la première fois, un débat politique sur une institu-tion qui s'est développée jusqu'ici dans un flou «artistique», mais qui va couvrir

bientôt 10 % du territoire national. MARC AMBROISE-RENDU

#### En campagne

S l le projet de budget de l'Etat pour 1992 semble, de l'avis général, plutôt « gris », celui de l'aménagement du terri-toire tire franchement sur le gris anthracite I A pre-mière vue au moins, puisque les crédits (1,83 milliard de F) n'augmentent que de 1,37 %. «J'éprouve une satisfaction relative », a humoristiquement commenté le ministre d'Etat Michel Delebarre, content de noter que les crédits pour la ville et les quartiers en difficulté progresseront pour leur part de 27 %.

A y regarder de plus près, rien ne sert de verser dans un pessimisme excessif. Tous les ministères peuvent faire du bon ou du fâcheux aménagement. Si M. Lionel Jospin, en liaison avec les régions, définit un plan pour l'enseignement supérieur qui irrique correctement la province, si MM. Joxe et Mellick préparent suffisamment à l'avance leur politique de reconversion des établissements industriels militaires, si M. Quilès ne ralentit pas trop le plan autoroutier, si M. Mermaz... tous ses collègues appuieront utilement M. Michel Delebarre. Et puis, le ministre d'Etat compte au cours de la discussion budgétaire améliorer sensiblement la mise et en tirer, alors, les béné-

Puisque l'aménagement rural est désormais sur la sellette, à quelques jours de la « prise de Paris » par les agriculteurs et après le discours, politique et sen-timental, de Chinon prononcé par M. Mitterrand sur les campagnes et les petites villes, bornonsnous à deux considéra-

 les aides aux investissements industriels dans les zones rurales bénéficieront de 220 millions de F, dont 120 inutilisés cette

 le gouvernement s'est engagé à définir d'ici fin octobre un programme général pour les espaces ruraux fragiles et un mécanisme de péréquation financière pour les petites communes, à l'image de ce qui a été fait pour les villes ayant des banlieues déshéritées.

M. Michel Rocard était très francilien. M= Cresson sent mieux la cam-

FRANÇOIS GROSRICHARD

## L'aide aux personnes âgées dépendantes

Etat et départements gèrent avec difficulté une situation héritée du passé. Les présidents de conseils généraux doivent profiter de leur prochain congrès pour examiner de nouvelles propositions

A France a mai à son sys-tème de protection social: D'une façon plus aiguē, elle souffre de son dispositif concernant les personnes agées et. plus précisément, les personnes agées dépendantes. Etat et collecti-vités locales héritent d'une infra-structure insuffisante. L'Assemblée des présidents de conseils généraux! doit évoquer ce problème lors de son congrès qui a lieu à Poitiers du mardi 24 au jeudi 26 septembre.

Le contexte démographique ne peut qu'accentuer la situation. Entre 1968 et 1988, la population agée de plus de soixante-cinq ans a augmenté de 20 %, tandis que la population totale ne s'est accrue que de 10 %. Les statisticiens prévoient une croissance de 18-% des plus de soixante ans entre 1985 et l'an 2000, pour une augmentation de 3 % de l'ensemble de la population. De plus, ce sont les plus de logement, les allocations familiales peuvent accorder une allocation départementale, une allocation départementale, une allocation départementale, une allocation des plus forte proposession. voient une croissance de 18-% des periode, la plus forte progression.

Etat et collectivités locales se heurtent également à un dispositif de prise en charge complexe, échafaudé au jour le jour depuis une vingtaine d'années. Une politique qui se traduit par une multiplicité de prestations en espèces ou en nature, ainsi qu'une grande diversité de financement qui ne coor-donnent pas toujours leurs actions.

#### • Un système peu efficace »

Les personnes âgées qui ont travaillé perçoivent une pension de retraite, les veuves, une pension de reversion. D'autres, encore, lorsqu'elles n'ont pas de pension, bénéficient d'un minimum vieillesse financé par une caisse de retraite et compensatrice.

juridiques divers. Les services de longs séjours sont essentiellement publics et sont administrés par les conseils généraux et les municipalités sous la tutelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils peuvent également avoir un statut d'établissement privé à but non lucratif. Les institutions sociales relèvent tantôt du service public, tantôt du secteur privé lucratif ou commercial. Les hospices, quant à eux, sont toujours publics. Enfin, les services sociaux d'aide à domicile dépendent des municipalités ou du secteur associatif qui, lui-même, peut bénéficier d'aides diverses.

Les établissements ont des statuts

La prise en charge des soins montre elle aussi une grande hétérogénéité et repose non pas sur une logique dépendant de l'état de santé de la personne, mais sur le statut juri-dique de l'établissement dans lequel celle-ci se trouve. Si la personne dépendante vit chez elle ou dans un foyer-logement, les soins infirmiers

et d'hygiène sont remboursés (quels que soient les maux dont souffre la personne), selon un forfait quotidien qui était en 1986 de 102 francs. Les visites de médecin et de kinésithérapeute étant rem-

En maison de retraite avec section de cure, le forfait s'élevait à 91,50 francs, en 1986, et compre-naient les soins infirmiers, une surveillance médicale et des médications courantes. En centre de long séjour, le forfait journalier, fixé à 152 francs, inclut toutes les dépenses de soins, à l'hôpital, hormis un forfait quotidien (27 francs en 1986) payé par la personne hos-pitalisée, les soins et l'hébergement sont pris en charge par l'assurance-maladie. Les effets pervers qu'engendre une telle situation sont fort bien dénoncés par M. Jean-Claude Henrad, professeur de santé publique à l'université Paris-V.

> CHRISTIANE CHOMBEAU Lire la suite page 16

## Amiens s'expose

Pendant une semaine, les habitants peuvent examiner les projets concernant leur ville

de notre correspondant

partir du lundi 23 septembre, une exposition itinérante doit parcourir certains quartiers d'Amiens pendant une semaine. Un chapiteau abrite maquettes et tableaux présentant les différents thèmes et chantiers du plan triennal, le programme élaboré par les élus et une partie de la population pour définir leur ville d'ici à l'an 2000. « Ma préoccupation constante est de savoir si je suis en adequation avec mes administres. C'est pour moi une obsession », affirme M. Gilles de Robien, député-maire UDF, qui se déclare partisan d'une « démocratle participative n.

Au lendemain de son élection en 1989, lorsqu'il a réussi à remplacer un élu communiste, en place depuis 1971, M. de Robien a décide la création de six pôles de competence (social, économique, environne-

ment, université, sport et culture), qui regroupaient des Amiénois de sensibilité très diverse. Près de mille deux cents personnes et des dizaines d'associations ont ainsi travaille ensemble pour réfléchir à l'avenir et « bâtir pour Amiens un projet en commun. Ils voyaient la ville de la même façon et se sont decouvert une même ambition pour

Le résultat de la reflexion des « pôles de compêtence » a permis le vote, le 21 juin 1989, d'un plan triennal d'un milliard et demi, mal-gré l'opposition des élus socialistes et communistes. Les grands axes de ce plan étaient : l'université, l'environnement, la culture et le sport. Amiens a donc vu fleurir les pre-miers chantiers. « Un coup d'accèlerateur a alors eté donne avec les vingt comités de quartier qui ont reuni quatre mille personnes. C'était encore un pas de plus dans la démo-cratie participative », explique le député-maire, pour qui la pédagogie vis-à-vis des citoyens est un devoir.

MICHEL CURIE

L ALSACE et la Lorraine disposent dorénavant d'un fichier des professionnels du spectacle et de l'audiovisuel. Cet annuaire de 370 pages comprend quelque cinq cents fiches signalétiques des auteurs, musiciens, comediens, danseurs ou chanteurs, avec quelques eléments de biographie et surtout leurs coordonnées. Il donne aussi les références des principaux médias qui suivent la vie culturelle des deux regions, la liste des partenaires publics, des responsables des lieux de production et de diffusion. enfin des prestataires de services.

Cet annuaire a été réalisé par l'Organismo de gestion des associations culturelles d'Alsace (OAGACA, 13, rue Martin-Bucer, 67000 Strasbourg, Tel. (16) 88-75-08-27) et l'Agence culturelle technique d'Alsace (ACTA). Elle est également relayée sur minitel avec une mise à jour régulière.

#### BRETAGNE

Une ligne aérienne Brest-Lille

U N avion de la compagnie Flandre-Air assure, depuis lundi 16 sep-tembre 1991, une liaison aérienne quotidienne, du lundi au vendredi, entre Brest et Lille. Une initiative qui revient à la chambre de commerce et d'industrie de Brest pour approcher la pointe de Bretagne du nord de la France, de la Belgique et du Luxembourg en évitant le goulot

L'avion décolle de Lille à 10 h 50 et atterrit à Brest-Guipavas à 12 h 30. Il repart ensuite à 13 h 30 pour arriver dans la capitale du Nord à 15 h 10. Le voyage coûte, pour un billet plein tarif aller sim-ple, 1 589 francs, avec des possibilités de réduction pouvant ramener le prix à 800 francs en vols vacances.

Le CCI de Brest estime que le seuil de rentabilité (cent cinquante passagers) devra être atteint en 1994-1995.

#### PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Les Varoises sont de plus en plus nombreuses à travailler

NE récente étude, réalisée à parque l'emploi léminin est en nette progression dans le département du Var. Alors que le nombre des demandeurs d'emploi progresse for-tement (15 943 chômeurs en 1975 contre 52 558 en 1990), l'emploi féminin marque une forte augmen-tation en passant de 64 893 à 109 621 salariées, soit une crois-sance de 44.72 %, représentant 44 728 emplois.

Dans le même temps, l'emploi masculin n'évolue que de 17 691 postes. Si l'on tient compte de l'ensemble des postes de travail, la part feminine a marqué une progression de 10 % en quinze ans. Par ailleurs, on note une sensible féminisation des emplois « non salariés » 35.5 % des femmes (contre 29 % il y a quinze ans) occupent des postes de chefs d'entreprise, artisans, exploitants agricoles ou ont une profession libérale.

#### **RHONE-ALPES**

Dérogation pour l'autoroute de Maurienne

L A réalisation d'une autoroute de 63,5 km dans la vallée de la Maurienne (Savoie) bénéficiera d'un régime dérogatoire à la législation en vigueur. En accordant la concession de cet ouvrage, évalué à près de 5 milliards de francs, à la Société françoise du tunnel routier du Fréjus. M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, a accepté que l'Etat, par le biais de la Société des autoroutes de France, occupe une position mino-ritaire dans cet organisme régional présidé par M. Pierre Dumas, séna-teur (RPR) et vice-président du conseil régional.

Ce tronçon à travers la Maurienne, dont les travaux devraient commencer à l'automne 1992 pour s'achever en 1998, est le dernier maillon d'une nouvelle liaison autoroutière transalpine. Au début de l'année prochaine, la région du Piémont (Italie) a prévu d'ouvrir l'autoroute qui, de la plate-forme du tunnel, mène directement à Turin et à l'ensemble du réseau autorou-

Ce supplément a été réalisé avec la collaboration de Michel Deiberghe et de nos correspondants: Jacques Fortier (Strasbourg), José Lenzini (Foulon) et Gabriel Simon (Brest)

## Le grand espoir des petites villes

LLES sont 2 400 en France. Dans ces petites villes où vivent de 3 000 à 20 000 habitants et qui sont de vrais centres au cœur du tissu rural, les besoins en équipements sont énormes. Et pourtant, l'État répugne à les aider. Quand elles comptent moins de 10 000 habitants, les voilà exclues de la nouvelle dotation de solidarité urbaine (DSU), elles qui en auraient tant besoin. Alors elles s'endettent, plus encore que leurs grandes sceurs. Il leur reste la possibilité d'augmenter l'impôt local. La décision n'est iamais plaisante, mais ici, en plus, elle n'alourdira guère le coffre-fort communal : un point supplémentaire d'impôt ne drainera que 150 000 francs dans leurs caisses quand il rapporterait 1 million de francs voire 2 millions și la ville était une grande... Devant ce désarroi, cet isolement, cet « enclavement » moral autant que géographique parfois, les petites villes ont décidé de se serrer les coudes, de s'enrichir mutuellement de leur expérience et de donner de la voix ensemble. Il y avait l'Association des maires de France, grande famille œcuménique ou les petites musiques discrètes oment la partition sans toujours oser troubler le chorus des grosses métropoles. Il y avait les cités touristiques, les bourgs de montagne, les communes rurales, les villes moyennes, les grandes villes, celles, peut-être, où l'on pêche et celles où l'on chasse, celles où l'on dort bien

et celles où l'on vit mal. Il manquait seulement l'Association des petites villes de France. Le vide est comblé, depuis janvier 1989. Les premières assises qu'elle vient de tenir à Chinon lui ont donné, s'il le fallait, de véritables lettres de noblesse. Surtout, elles ont éveillé de grands espoirs pour les quatre cents maires ou adjoints présents.

Les honnes relations qu'il entretient avec le président-fondateur de l'association, M. Martin Malvy, maire de Figeac, et avec le maire de Chinon, M. Yves Dauge, ajoutées à cette réalité qu'un Français sur quatre conduit le président de la République à rendre une visite prolongée et attentive aux congres-

dépendantes

« La fragmentation du finance-

ment incite chaque financeur à

réduire ses dépenses, écrit M. Hen-rad, dans la revue Informations

sociales de novembre 1990. L'assu-

rance-maladie et ses tutelles, minis-

tères du budget et des affaires

sociales, reduisent l'accroissement

des dépenses de santé. Elles refu-

sent de payer des sommes impor-

tantes pour les soins aux personnes àgées invalides, et s'efforcent de faire supporter une part des coûts

par les personnes agées ou l'aide sociale. D'un autre côté, les conseils

généraux, qui déterminent les for-

Jaits journaliers d'hébergement dans les institutions sociales de sta-

tut public, s'efforcent de rejeter le

coût des soins des personnes sévère-ment invalides sur l'hôpital, c'est-à-

dire sur l'assurance-maladie. » Les

responsables d'établissement réa-

gissent de façon diverse, mais sont

tentés, quand les sommes qu'ils

peuvent obtenir des différents financeurs se révèlent insuffi-

santes, de refuser l'admission des

cas lourds, de les limiter ou de

diminuer la qualité des prestations.

De même, la personne ou sa famille peut être încitée à choisir

un établissement non pas en fonc-

tion de ses besoins, mais des

sommes qui lui seront demandées.

« Globalement, le système de soins

aux personnes âgées dépendantes

apparait peu efficace», souligne

Nombreux sont ceux qui abou-

tissent à la même conclusion.

Aujourd'hui, membres du gouver-

nement et clus locaux sont d'ac-

cord nour reexaminer la prise en

charge des personnes agées dépen-

dantes. Deux rapports proposent des pistes de réflexion. L'un, rendu

nublic au mois de luillet (le Monde

du 6 juillet), émane de la commis-

sion des affaires culturelles fami-

liales et sociales de l'Assemblée nationale; l'autre, encore en chan-

tier mais largement connu, est éla-

M. Jean-Claude Henrad.

Suite de la page 15

L'aide aux personnes âgées

pelé qu'il fut lui-même maire ependent vingt-deux ans » d'une ville « trop légèrement en dessous des 3 000 habitents » pour briguer l'adhésion à l'association, M. Mitterrand s'est longuement avallique sur cette péces. ment expliqué sur cette néces-sité pour « la petite ville et la campagne de s'épauler pour constituer ou maintenir un pays vivant», sur le constat que « bientôt; 8 Français sur 10 seront citadins, mais que les 2 sur 10 continueront pratiquement d'inspirer – et j'allais dire heureusement l – les façons d'être, c'est-à-dire le type de relations humaines. »

Solidarité financière Le chef de l'Etat avait choisi les assises de l'Association des petites villes de France pour annoncer sa demande au gouvernement de présenter, avant le 15 octobre, un projet de solidarité financière qui soutiendrait les petites villes et les communes rurales. Le lendemain, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, M. Jean-Pierre Sueur, présent à Chinon comme M. André Laignel, secrétaire d'Etat à l'aménagement du terri-toire qui a clôture les assises, et comme M. François Doubin. ministre du commerce, de l'artiprécisé les précautions à prendre pour que ce soutien financies ne ressemble pas à un saupou-drage. La répartition des fonds tiendra compte de «l'existence d'un projet commun de développement ou d'aménacement porté par un ensemble de com-munes ». M. Sueur a confirmé aussi l'examen atrès prochainementa du projet de loi de statut de l'élu local.

De M. Fabrice Millereau, maire de Beaumont-sur-Oise (Valde Beaumont-sur-Oise (Vald'Oise), exposant les difficultés
d'une a ville oubliée » jusqu'ici
par la DSU, bien qu'elle doive
gérer un parc immobilier social
qui représente 25 % de la population, à M. Damon, maire de La
Talaudière (Loire), soucieirs de Talaudière (Loire), soucieux de savoir si les communes seront soumises à «l'obligation par le préfet de s'associer avec d'aupetites villes peuvent désormais se sentir un peu moins seuls.

boré par le commissariat général

Le premier, appelé rapport Bou-

lard (car présenté par le député socialiste Jean-Claude Boulard),

suggère, entre autres, des améliora-

tions des conditions de prise en charge médicale; un nouveau

mode de financement de cette

amélioration; la création d'une

allocation autonomie et dépen-

dance et une plus grande égalité dans les prises en charge de l'entre-

prise en charge médicale des per-

sonnes agées dénendantes au titre

de l'assurance-maladie pourrait

être obtenue, selon les députés, en accroissant l'offre des services et

des lieux de vie médicalisés; en décloisonnant le sanitaire et le

social : par réexamen des forfaits

soins qui seraient modulés en fonc-

tion du degré de dépendance de la

personne et identique pour tous les

établissements : en augmentant les

forfaits soins dont le montant n'a pas été réétudié depuis longtemps

et en précisant le contenu du for-

Le financement de cette amélio-

ration de la prise en charge médi-cale pourrait, toujours selon les

rédacteurs de ce rapport, s'appuyer sur un redéploiement d'une part

des dépenses de psychiatrie, sur

l'évolution d'un certain nombre de

lits de médecipe ou de chirurgie

qui, dans le public ou le privé,

connaissent un taux d'occupation

faible; et, d'autre part, sur un ajus-tement du taux de cotisation mala-

die des retraités, avec un relève-

ment et une resonte de ces taux en

Pour assurer une meilleure prise

en charge des dépenses, la commis-

sion propose de créer une alloca-

tion autonomie et dépendance, qu'

serait versée au titre de la solida-

rité à tous ceux qui ne peuvent pas

faire face au coût de la dépen-

dance, et quel que soit l'endroit où

ils vivent. Cette allocation rempla-

L'amélioration des conditions de

CHARLES VIAL

#### DÉBAT

## Pour une écologie de la communication

par Jean-Pierre Raffarin

Le forum de la communication et des institutions des collectivités locales et des établissements publics, CAP'COM, qui a lieu du mercredi 25 au vendredi 27 septembre à Valence, doit permettre aux responsables de ce secteur d'évoquer la nouvelle législation sur la communication politique. La loi du 15 janvier 1980, en application depuis quelques semaines, modifie en effet les pratiques des conseils généraux et des conseils régionaux lorsqu'ils s'adressent au public (le Monde daté 8 et 9 septembre). En prélude aux débats M. Jean-Pierre Raffarin, président de la région Poitou-Charentes, donne son point de vue.

est sans doute trop tôt anjourd'hui pour évaluer les conséquences de la loi du 15 janvier 1990 sur la communication des collectivités. Je risque un pronostic : cette loi sera positive. En effet, on a pu constater ces dernières années quelques excès en matière de commu-nication publique. Excès quantitatif et déficit qualitatif. Au niveau des moyens, il n'est pas raisonnable que la communication d'une collectivité dépasse un seuil de l'ordre de i % de son budget. Sur le plan qualitatif, certaines n'ont pas su dépasser le stade de l'autosatisfaction et n'ont pas compris que, comme pour l'entreprise, la communication est, et est seulement, un outil de management.

Ainsi la communication est avant tout stratégique pour créer, mobiliser mais aussi fédérer.

Contre l'esprit de féodalité qui peut, à tort, amener des élus à s'enfermer dans les frontières municipales, départementales ou régionales, la communication peut être un élément d'ouverture. Ainsi pour les gens de l'Ouest «l'aux président de la région Poitou-Charentes.

atlantique» est un thème fédérateur qui dépasse chacun

Avec la communication moderne, les collectivités doivent trouver des causes qui les dépassent. Naturellement, une vision archaïque de la communication conduit à la démarche inverse, celle du nombrilisme et de l'esprit féo-

1. 19-11<sub>00</sub> 21. 1-7-11

. 42 7

.....

- 20

. V<sup>2</sup>. - √.

40%

----

1.7

43.44

4: F

1327

باديات...

H-5-15

....e

A 13

40.00

.9°<u>∵.19</u>

· 3

· • •

---

- 35

. .. St Sct

Term of the trade of the

En dégageant la communication publique de l'échéance électorale, je crois que des progrès sont ainsi possibles. Le plafonnement des dépenses électorales est également une bonne chose. Nous allons peut-être ainsi assister à un déclin de l'image et du look au profit de l'idée et du mot.

#### L'homme politique à la fois acteur et auteur

En effet, la «surcommunication» a conduit à donner une place trop grande à la publicité par napport aux autres formes d'expression. L'image a banalisé l'idée. Nous commençons à assister au retour du mot. L'homme politique doit ainsi à la fois être acteur et auteur. Le communicateur va peut-être retrouver son média privilégié : l'individu.

Le fait associatif peut en tirer profit. Notamment l'association spontanée, celle qui se crée pour une cause concrète (opposition à un tracé d'autoroute, défense d'une ecole ou promotion d'un projet local...).

Avec moins de moyens, il faudra aussi être plus créatif pour utiliser cette source d'énergie qu'est la communica-

En maîtrisant son énergie, en évitant ses pollutions (affi-chages sauvages, excès de papiers...), en développant l'au-thenticité locale, la communication politique entre dans une nouvelle ère, celle de l'écologie de la communication. ▶ Jean-Pierre Raffarin est député européen et

BLOC-NOTES

38022 Grenoble Cedex 1. Tél : 76-60-38-75. **AGENDA** 

□ Forum des maires. – Le Forum des maires, né il y a un an à la suite de la signature d'un appel contre l'intolérance par les maires de douze des plus grandes villes françaises, organise le 28 septembre au château de Vizille dans l'isère une journée sur le thème « Cité-diversité ». Les travaux doivent aborder les-. questions de la décentralisation et de l'intégration, ou évoquer des thèmes comme « De la collectivité à la communauté» et « Les

▶ Secrétariat d'organisation : 7, rue Fantin-Latour. BP 1096.

cerait l'allocation compensatrice et

l'aide ménagère. Elle varierait entre 500 francs et 5 000 francs et

serait soumise à un plafond de res-sources. Elle serait attribuée par

une commission départementale

qui réunirait les financeurs, les

représentants des associations ges-tionnaires des services et équipe-

ments, des gériatres, des médecins

et représentants d'associations et des familles. Si la commission ne

Dessins d'humour à Saint-Just-le-Martel. - La commune de Saint-Just-le-Martei (Haute-Vienne) organise du samedi

pour la dixième année consécutive, le Salon international du dessin d'humour. Cette petite ville des environs de Limoges a mis sur pied, avec l'appui de la région et du département ainsi que du\_ ministère de la culture, une manifestation qui rétinit des ... dessinateurs du monde entier. Mairie de Saint-Just-le-Martel 87590. Tál : 55-09-20-19.

s. – Le con régional de Bourgogne organise eudi 3 et vendredi 4 octobre à

Dijon un colloque national sur les cas de dépendance et va de 2 500 francs à 7 000 francs. Alors que l'allocation Boulard. serait financée par un fonds natio-nal de la dépendance, qui déléguerait aux départements des enve-

une gestion placée sous la respon-sabilité des départements. désire pas que cette nouvelle allocation soit soumise à l'obligation alimentaire (remboursée par la famille), elle s'est prononcée en faveur d'une récupération sur la succession (héritage). Le financement de l'allocation autonomie et dépendance serait assuré par un fonds alimenté par les contributions actuelles du département, de la Caisse nationale et des régimes complémentaires à l'aide ménagère, mais aussi par une part de la contribution sociale généralisée (CSG), dont le

taux devrait être relevé. Une meilleure égalité dans la prise en charge de l'entretien courant pourrait être obtenue en revoyant le mode d'attribution de l'allocation-logement, ainsi que celui des réductions d'impôts ou d'exonération sociale.

#### Le rôle des conseils généraux

Le document du commissariat enéral du Plan, appelé rapport Schopflin, comporte beaucoup de points communs avec le précédent. Il propose lui aussi, par exemple, d'augmenter le nombre de lits médicalisés, ainsi que le niveau des forfaits soins, ou de créer une nouvelle allocation. Mais, si le rapport Boulard envisage un système global de prise en charge de la dépen-dance, le rapport Schopflin tente de définir les conditions de la prise en charge en fonction de l'incapacité à réaliser certains actes élémentaires de la vie quotidienne. Les divergences portent aussi sur la converture et le montant de l'allocation. La première (allocation Boulard) couvre les dépenses d'aide ménagère et varie de 500 francs à 5000 francs, la seconde ne couvre les dépenses d'aide ménagère que dans certains

21 au dimanche 29 septembre, D L'avenir des chartes

·loppes, elles-même gérées par une commission spéciale, la commission Schopflin s'orienterait vers un partage du financement entre les différents acteurs habituels avec

L'Assemblée des présidents de conseils généraux, consultée par les commissions, commence à peser les avantages et les inconvénients des formules proposées sans vouloir pourtant se laisser enfermer dans ces deux logiques. Elle devra assez vite faire connaître son opi nion. Dans un document de travail qui n'engage que lui, M. Laurent Seailles, conseiller pour le secteur Enfance et famille auprès des présidents de conseils généraux, livre son analyse et ses critiques. Selon lui, la mission Boulard prévoit un dispositif large avec la création du fonds national de la dépendance (qui réunit les financeurs actuels mais bénéficie de nouveaux financements et distribue des enveloppes départementales) et fait reposer l'équilibre financier non pas sur les départements, mais sur l'Etat. Il craint à la fois une déresponsabilisation des différents teurs et une remise en cause des lois de décentralisation avec une reprise de pouvoir de l'Etat sur la politique de soutien aux personnes

Les propositions Schopflin s'ins-criraient, seion M. Seailles, dans « la logique des blocs de compétences qui a préside lors de la décentralisation ». Il estime, entre autres, qu'elles posent le principe de la responsabilité exclusive du département dans la grande dépendance, et s'en réjouit. Il souligne toutefois : « Les risques de prolon-ger les incohérences des politiques de financement du maintien à domicile existent, si ne sont pas prévus une harmonisation de la législation et des mécanismes de

Le débat sur la prise en charge de la grande dépendance ne fait

1)

CHRISTIANE CHOMBEAU

chartes intercommunates. Diverses expériences seront présentées par des élus locaux, des présidents et des animateurs de chartes, ainsi que par des agents des

collectivités territoriales.

> Hôtel de la région, 17, boulet de la Trémoille, 21035 Dijon Cedex. D'un scénario de l'inacceptable pour l'île-de-Franca? - Le trente-buitième congrès des

économies régionales, qui aura lieu à Tours jeudi 10 et yeadredi 11 octobre, à l'initiative du Conseil national des économies régionales et de la productivité (CNERP), aura pour thême un sujet particulièrement d'actualité : « Paris-lle-de-France/régions : vers le scénario de l'inacceptable?» de l'Etat, des collectivités territonales et des grandes sociétés, comme la SNCF, sera présentée à cette occasion. CNERP, fédération des comités

d'expansion, 219, boule Germain, 75007 Paris. Tél.: 42-22-35-29. u Directeurs et attachés. -- Le Syndicat national des directeurs et attachés territoriaux doit tenir son deuxième congrès à Caen, les 15 et 16 novembre. Il évoquera les questions statutaires liées à ce cadre d'emploi, qui compte seize mille agents. Les débats porteront aussi sur le problème de la mobilité entre les fonctions

Dubliques et sur leur ouverture aux cadres du secteur privé.

#### Nomination

M. Gildas Guenver nouveau secrétaire général à Angoulême. - M. Gildas Guenver a succédé à M. Pierre Phénix, qui a pris sa retraite, comme secrétaire général de mairie à Angoulême (Charente) depuis le 1° août.

[M. Guenver, né à Carhaix (Finistère), le 12 septembre 1949, était, depuis 1983, directeur des services financiers. industriels et commerciaux de la communauté urbaine de Brest. Auparavant, il occupeit le poste de secrétaire général de la ville de Relecq-Kerhuon (Finistère). Licencie d'histoire, il a suivi le centre de préparation aux carrières administrativ Retecq-Kerhuon (Finistère). Licencié d'histoire, il a suivi le centre de préparation aux carrières administratives de l'université de Bretagne occidentale, ainsi que le cycle de management territorial de Fontainebleau (7 promotion). M. Guenver a administre des municipalités dirigées par des élus communiste, UDF, sans ciuquette et communiste, avant de rejoinde M. Georges socialiste, avant de rejoinde M. Georges Chavanes (COS).]

#### PUBLICATION

Progiciels. - La direction générale des collectivités locales vient de faire paraître l'édition 1991 du Catalogue des progiciels destinés aux communes, S'adressant aux élus et aux fonctionnaires locaux concernés par l'informatique des collectivités, cet ouvrage présente 670 progiciels, regroupés par grandes fonctions : finances, gestion du personnel, bureautique, services aux administrés, services techniques. > 453 pages, 240 francs. La Documentation française, 29-31, quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07.

Des propriétaires de la station méditerranéenne exigent des promoteurs le respect de la loi

MONTPELLIER de notre correspondant

U 5 août au 18 septembre, M. Jacques Martin, un administrateur de biens, a observé une grève de la faim dans sa maison des Ollières, taim dans sa maison des Ollières, en Haute-Savoie, pour demander « l'application de la loi » dans la station balnéaire du Cap-d'Agde (Hérault) où il a acheté une villa dans la résidence du Golf en 1985. Par ce moyen extrême, il a souhaité dénoncer la « violation répétée du cahier des charges réglemental la construction de la station » et construction de la station», et demander « réparation pour tous les propriétaires lésés ». Le cahier des charges dites « particulières », en cause dans cette affaire, était un document complémentaire d'un cahier des charges général fixant les servitudes de construction lors de la création de la station. Le cahier des charges générales avait été approuvé par le ministre de la construction en 1965. Le cahier des charges particulières l'avait été par le préfet avant d'être publié. Selon la jurisprudence admise par le Conseil d'Etat, et plusieurs études juridiques réalisées à la demande de M. Martin comme des diffé-rentes municipalités d'Agde, cela suffit à lui conférer aussi un carac-

Ce cahier des charges devait contraindre les promoteurs à réserver, dans l'enceinte de chaque lot constructible, 7 % de la surface pour y réaliser des équipements collectifs de loisirs (piscines, tennis, espaces verts...). C'est cette disposition qui n'a pas été respectée, ni dans la résidence de M. Martin, qui poursuit depuis cinq ans, avec sa copropriété, la Sopra (promoteur toulousain), ni dans la plus grande partie du parc immobilier collectif du Cap-d'Agde. Ce sont ainsi des milliers de propriétaires qui ont été privés de biens collectifs auxquels es cahiers des charges leur don-

#### L'absence

d'enquête publique Si cette situation a pris naissance de la station, elle n'est toujours pas éclaircie aujourd'hui. Avant la décentralisation, la direction dépar-tementale de l'équipement (DDE) délivrait souvent des permis de construire non conformes à un cahier des charges pourtant réglementaire. Après 1984, la municipalité a tout simplement pris le relais, alors que les cahiers des charges avaient été, conformément aux directives du code de l'urbanisme, intégrés au plan d'occupation des sols (POS) de la commune.

Les élus ont bien voulu se débarrasser de certaines des obligations de ces cahiers, mais, pour cela, il aurait alors fallu modifier le POS lui-même. Et, dans ce cas, le code de l'urbanisme prévoit une enquête publique. Or toutes les tentatives de correction se sont faites en dehors de cette instance. Le 23 novembre 1987, le conseil municipal présidé par l'ancien maire RPR, M. Pierre Leroy-Beaulieu, prenait une simple délibération supprimant l'obligation de réserver des équipements collectifs dans la station. Deux ans plus tard, le 20 septembre 1989, l'actuel maire socialiste, M. Régis Passericux, renouvelait l'erreur. Il s'autorisait lui aussi, par une seule délibération, à modifier les cahiers des charges, avant de mettre en chantier une nouvelle résidence, Le mail de Rochelongue.

Vingt ans après sa naissance, au regard des textes, la station phare de la côte languedocienne est donc toujours fâchée avec le code de l'urbanisme. Son cahier des charges reste applicable, même s'il a toujours été ignoré. « On se demande si on n'a pas deux POS», s'interroge même un proche du maire actuel. La situation ne devrait pas être régularisée avant plusieurs mois lorsqu'un nouveau POS viendra gommer, par une voie normale cette fois-ci, la fameuse obligation des 7 %. Mais ce POS n'en est encore qu'au stade de la préparation et aucune date n'a encore été fixée pour l'enquête publique.

#### **Politique** de l'autruche

En attendant, personne ne veut reconnaître l'évidence. Celle de l'absence d'espaces de loisirs réglementaires dans une bonne partie de la station. Les promoteurs s'abritent derrière leurs permis de construire légaux. La mairie d'Agde invoque un problème d'e interprétation de la jurisprudence » pour rejeter la notion d'a infraction au POS». La direction départementale de l'équipement considère que les litiges nés du non-respect du cahier des charges relèvent du « droit privé ». Le sous-préfet de Béziers, M. Charles Meunier, affirme pour sa part que « dans l'exercice du contrôle de la légalité sur les décisions de la ville d'Agde et de la SEBLI [société d'économie mixte chargée de l'aménagement de la station et du contrôle de l'application du cahier des charges] il n'a rien décelé qui justifie à ce jour de les soumettre à la censure du tribunal administra-

Cette politique de l'autruche appelle cependant une hypothèse. Ouvrir les yeux sur des infractions au POS serait reconnaître la nécessité d'une réparation, la loi dans un Etat de droit se devant d'être appliquée. Or d'une part l'écheveau des responsabilités peut s'avérer très emmêlé (promoteurs, municipalités tecte en chef, SEBLI, DDE, préfecture) et ces responsabilités de différentes natures. Mais se pose aussi la question de la forme d'une éventuelle réparation. Comme il n'est plus possible, dans la plupart des résidences, de matérialiser ces « espaces collectifs de loisirs », réparer le préjudice ne pourrait se traduire que par des indemnités ver-

sées aux propriétaires lésés. C'est pourquoi chacun garde aujourd'hui le silence, et les yeux rivés sur la cour d'appel de Nîmes où la plainte de M. Martin, après un séjour long de six mois entre la chambre criminelle de la Cour de cassation et la chambre d'accusation, est désormais instruite par Me Elisabeth Vieux. Chacun attend également une décision du tribunal administratif saisi par le même M. Martin sur la légalité des délibérations modifiant les cahiers des charges. Pour le reste, élus et autorités préfectorales s'en remettent laconiquement aux «juridictions compétentes ». dans l'attente d'une

## La RATP réhabilite la station de métro

Une nouvelle organisation du service doit permettre aux agents de sortir de leur guichet pour aller à la rencontre des usagers. Expérience sur deux lignes

L faut remonter à 1972 pour comprendre la décadence du métro parisien, non dans sa technique, mais plutôt à travers l'ambiance d'insécurité et de saleté qui s'y est installée. Cette année-là, grâce à l'introduction du péage automatique, la RATP a commencé à supprimer 2 500 emplois. La belle ordonnance de la station de métro s'en est aliée avec son chef à cas-quette trônant dans son bureau, sur le quai, les vendeurs, les agents qui donnaient le signal de la fermeture des portes des trains et les poinçonneurs. Aujourd'hui, ce coup de balai modernisateur a réduit à deux agents les effectifs dans les deux tiers des

M. Christian Blanc, PDG de la RATP, juge que c'est vers 1980 que s'est située l'erreur de la Régie. « Pour compenser la déshumanisation du mêtro qui résultait de la raréfaction des agents, on a voulu y mettre de l'animation commerçante et musi-cale, façon 1968. Ce faisant, on a fait descendre dans les souterrains toute une population marginale et déviante. Un phénomène de spirale a amplifié la délinquance naissante sur laquelle personne n'a réfléchi. Nous ne maîtrisions plus rien.»

Dans ce monde devenu menacant. les agents se sont sentis de moins en moins à l'aise. Ils se sont repliés sur la vente de titres de transport et sur 'application du règlement, en se barricadant derrière leur guichet pour n'avoir pas à affronter des situations sur lesquelles ils estimaient n'avoir pas prise. Ils ont sermé les yeux sur les fraudeurs qui ont pris l'habitude de sauter les barrières pour n'avoir pas à payer. La démora-lisation a résulté de ce laisser-aller, d'autant que la carrière en station n'avait pas d'avenir statutaire et que les locaux souterrains étaient plutôt misérables. Chaque année, 10 % du personnel demandait sa mutation dans des fonctions plus reluisantes, ce qui est une proportion énorme à la RATP.

#### Comme dans une PME

En bont de chaîne, le voyageur ne pouvait pas ne pas pâtir de cette degradation. Il en a rendu en partie responsable un personnel qu'il ne voyait jamais sur les quais et qui ne derrière l'hygiaphone. « Nous allions vers une sorte de sui-

cide collectif, constate M. Robert Jung, directeur du département metro. Nous évoluions vers la généralisation du distributeur de billets automatique et des services de sécurité. » La machine plus le chien policier...

La nouvelle organisation sur laquelle la RATP travaillait depuis plusieurs années est expérimentée depuis le printemps dernier, sur les lignes de métro numéro 4 (Orléans-Clignancourt) et 11 (Châtelet-Les Lilas) et a été officiellement inaugu-rée vendredi 20 septembre. Son prin-cipe de base consiste à découper la ligne en secteurs d'une dizaine de stations don la petite taille (une cin-quantaine de personnes) permet une gestion humaine comme dans une PME.

Dans chaque station, un animateur s'efforce de donner une âme en orientant le personnel, selon les orientant le personnel, selon les besoins, vers la vente derrière le guichet, s'il y a affluence pour les carties orange, ou vers la patrouille dans les couloirs et sur les quais pour y régler un incident ou réparer un distributeur de billets. Ces agents mobiles sont équipés d'une radio qui leur permet de communiquer avec un opérateur. Celui-ci dispose d'une bat-

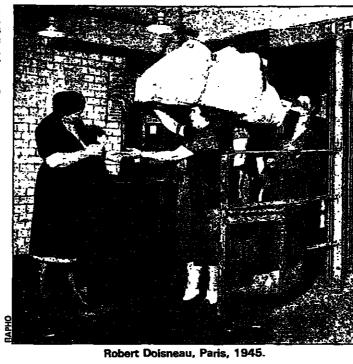

terie d'écrans vidéo pour surveiller capitale. Pour que les agents adhèles couloirs grâce à des caméras et rent à une réforme dont le succès d'un contact par interphone avec les usagers, il connaît en permanence la position des trains et peut informer le public de retards éventuels soit par haut-parleur, soit par des écrans lumineux qui remplacent le bon vieux tableau noir. Partout, des distributeurs automatiques de billets et de cartes orange ont été installés de façon que le voyageur ait le choix entre la machine et le guichet. Dans chaque secteur, une station

accueille une agence commerciale habilitée à vendre des titres de transport spéciaux (carte intégrale annuelle. Paris Visit, Formule 1) qu'on ne pouvait, auparavant, acheter que dans un ou deux points de la sions et à la saleté, alors que ces

dépendra de leur mobilisation, la direction n'a pas lésiné sur les moyens, même si les effectifs sont demeurés constants. Le personnel des lignes pilotes a été le premier à porter le nouvel uniforme. De nouvelles perspectives de carrière ont été ouvertes pour ceux qui acceptaient de devenir « pilotes », «opérateurs », etc. Enfin, les locaux ont été rénovés et, pour la première fois, on a installé des mini-cuisines et une cafétéria, ce qui agrémente singulièrement la vie en sous-sol! Le plus difficile sera de faire adop-

ter par le personnel le juste comportement face à la fraude, aux agres-

problèmes le dépassent largement, « Son rôle est d'assurer une prévention, en occupant le territoire, explique M. Pierre Veil, responsable des stations. Les cambrioleurs penètrent moins dans une maison lorsque celle-ci est habitée. Nous essayons de faire comprendre aux agents qu'ils sont concernés si une personne fraude ou jette des détritus par terre. A eux d'agir, en douceur, pour persuader d'acheter un billet ou de ne pas salir les quais. Nous leur demandons de ne tomber ni dans l'héroïsme ni dans l'irresponsabilité, mais de se comporter comme les vendeuses des grands magasins qui manifestent leur vigilance par un « puis-je vous aider? » à la jois accueillant et dissuasif. »

#### Meteor

La RATP experimentera ce nouveau service en station pendant plu-sieurs mois, afin de remédier aux inévitables ratés. On peut prédire que ceux-ci se produiront notamment dans le domaine de l'information du voyageur. Par exemple, du 12 au 19 septembre, les usagers de la ligne 4, pourtant promue expérimen-tale, ont constaté un entassement du à la raréfaction des rames. Le télé-affichage signalait seulement qu'il fallait compter quatre ou cinq minutes entre chaque rame, ce qui n'a pas satisfait les passagers pressés comme harengs en caque. Pour calmer ceux-ci, il aurait suffi que le personnel de la station se serve de son beau matériel tout neuf de communication pour faire savoir que la réparation d'une panne électrique sérieuse perturberait le trafic pendant une semaine.

Si la réforme est concluante, la RATP consacrera, au total, 1 mil-liard de francs à l'étendre à l'ensemble de son réseau d'ici à 1995. La ligne de métro sans pilote Meteor profitera, à partir de sa mise en ser-vice en 1996, du dernier cri de cette organisation pour symboliser vraibien au point de vue social qu'au point de vue technique. **ALAIN FALLIAS** 



l'écoute de ses jeunes, Monsieur le Maire entendait déjà le groupe de Jazz dans la future salle de spectacle.

Tout naturellement, il a rencontré le Crédit Foncier.

La réalisation d'une salle de spectacle était un projet ambitieux et nécessaire pour la Commune. Le Conseil connaissait les compétences du Crédit Foncier et ses interventions dans le financement des investissements collectifs. Il savait que, depuis 1860, beaucoup de Communes avaient assuré leur développement avec son soutien. Il appréciait l'expérience, le dynamisme et la capacité d'écoute des hommes du Crédit Foncier. Pour lui, c'était un vrai partenaire des Communes, des Départements et des Régions. C'est pourquoi Monsieur le Maire a rencontré le Crédit Foncier. Tout naturellement.



FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

## Tick'art à Lyon

A l'occasion de la Biennale d'art contemporain les horodateurs de la ville délivrent des fiches de stationnement illustrées

OUR rencontrer l'art à Lyon, il est possible de visiter, jusqu'au 13 octobre, la première Biennale d'art contemporain décentralisée. Ou, plus simplement, de stationner dans le centre-ville, où les horodateurs délivrent, en guise de tickets, pendant cette manifestation, des

∉ tick'arts » de Gérard Collin-

Augaravant, cet artiste utilisait plus volontiers de faux distributeurs de timbres - et exclusivement dans les musées et les galeries - pour diffuser, en carnets, des images d'objets de collection ou d'acteurs de la scène artistique française. La société Lyon Parc Auto lui a permis d'atteindre le grand public en inondant les rues de 450 000 € ceuvres uniques ». Sur chacune, au verso des informations qui garantissent cette cunicité » en l'horodatant, on découvre une photographie frag-mentaire d'un chef-d'œuvre du Musée des beaux-arts de Lyon. l'Ascension du Christ du Pérugin.

"- Un jeu de puzzle est ainsi proposé aux automobilistes : douze détails différents, sur douze tickets, permettent de reconstituer le tableau. Et les collectionneurs professionnels a peuvent espérer une plus-value financière, moyennant un investisse-ment de cent fois le prix du de poinçonner leurs initiales sur l'ensemble,

par l'Ascension du Christ? Ou la galerie villeurbannaise Georges Verney-Carron, qui expose d'autres œuvres mi-conceptuelles mi-ludiques (dont des pages du Monde coloriées) de Gérard Collin-Thiébaut? La société Lyon Parc Auto, pour sa part, compte sur les tick'arts pour préparer sa clientèle à un autre choc artisti-que : les prochains parkings qu'elle doit mettre en service seront agrémentes d'œuvres résolument contemporaines. Douze projets ont été demandés à des artistes de renommée internationale, de Buren à Dan

nombre de visiteurs intéressés

Qui gagne le plus à cette opération? Le musée lyonnais, qui

Flavin en passant par Joseph Kosuth et François Morellet.



SITUATION LE 21 SEPTEMBRE 1991 A 0 HEURE TU



Cette première journée d'automne débutera souvent avec un ciel gris, bas et avec des brouillards.

Mais il faudra établir une distinction entre les régions du Nord-Ouest, du Nord, le Bassin parisien, où cette grisaille persistera, avec même quelques pluies faibles, et le reste de la France, où le soleil percera et où l'apès-mid

Les températures du matin seront comprises entre 12 degrés et 15 degrés, pouvant atteindre 18 degrés près de la Méditerranée. Celles de l'après-midi seront moins homogènes : le thermomètre atteindra seulement 19 degrés à 22 degrés sur Nord-Ouest et le Nord, mais 21 degrés à 25 degrés sur le reste de la moltié nord et 24 degrés à 28 degrés plus au sud.



| TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 21-9-91 le 20-9-1991 à 18 heures TU et le 21-9-1991 à 6 heures TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FRANCE  AJACCIO 27 15 C BIARRITZ 28 19 N BORDEAUX 29 19 D BOURGES 26 14 N BREST 24 14 N ALGER 34 16 C CAEN 21 9 8 AMSTERDAM 19 7 B CHERBOURG 19 8 N ATHENES 26 17 D MOSCOU 10 6 8 CLEMORT-FER 27 13 N BANGKOK 33 25 P CLEMORT-FER 27 14 C BARCELONE 27 18 D MOSCOU 10 6 CLEMORT-FER 27 14 C BARCELONE 27 18 D MOSCOU 10 6 NAIROBI 28 12 N NAIROBI 28 12 N NEW-YORK 19 11 N GERNOBLE 29 16 C BELGRADE 25 13 B LIMOGES 26 16 D BELGRADE 25 13 B COPENHAGUE 18 9 D NAMNY 25 10 N NANTES 27 15 D MARSEILLE 27 19 N NANTES 27 15 D MARSEILE |  |  |  |
| A B C D N O P T # neige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

I U = temps universel, c est-a-dire pour la France : heure lega moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde CHAMPS ÉCONOMIQUES

## TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi, Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; a Film à éviter : = On peut voir : = Ne pas manquer ; = = Chef-d'œuvre ou classique.

## Samedi 21 septembre

TF 1

20.45 Variétés : Succès fous. 22.35 Téléfilm: La Belle et l'hélico.

0.10 Magazine: Formule sport. Moto : le Bol d'Or sur le circuit Paul-Ricard; Le Décasta de Talence; Rugby: présen-tation du groupe 3; Football: championnat de France.

1.10 Journal et Météo.

A 2

20.45 Magazine: La Nuit des héros.

22.25 Magazine : Double jeu. Invité : Smain Variétés : Paul Young, Sapho, Henry Lewis, Boy George.

23.25 Série : Euroflics. Rapt à Paris.

23.50 Concert: Paris-Moscou, le concert pour les héros. 0.20 Journal et Météo.

FR 3

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal de la région. De 20.00 à 0.00 La Sept

**CANAL PLUS** 20.30 Téléfilm : lan Fleming

ou les Mémoires d'un espion. 22.15 Magazine:

Quelle horreur! 22.40 Flash d'informations.

23.00 Cinéma: La Brigade anti-monstres (Monster Squad). Film américain de Fred Dekke

(1987). 0.20 Cinéma : Mort d'un soldat. ■ Film australien de Philippe Mora (1985).

LA 5

20.40 Journal des courses. 20.50 Téléfilm : Les Roses rougesde la revanche. 23.40 Journal de la nuit.

23.50 Série : Freddy, le cauchemar de vos nuits.

0.40 Magazine : Intégral (rediff.).

M 6

20.35 Téléfilm : Les Pom-Pom Girls de Los Angeles.

22.15 Téléfilm : La Secte de la iumière.

23.50 Six minutes d'informa-

LA SEPT

20.55 ▶ Documentaire : Et la vie.

22.30 Le Courrier des téléspectateurs.

22.35 Soir 3.

22.55 ▶ Documentaire : Salsa opus 1.

23.45 Cinéma d'animation : Images.

## Dimanche 22 septembre

TF 1

20.45 Cinéma : Le Retour 💌 de l'inspecteur Harry. Film américain de Clint Eas-twood (1983). Avec Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat

22.45 Magazine : Ciné dimanche.

22.50 Cinéma : La Corde. == Film américain d'Alfred Hit-chcock (1948). Avec James Stewart, John Dall, Farley 0.15 Magazine : Télévitrine.

0.40 Journal et Météo.

A 2

20.45 Série : Haute tension Adriana. Une jeune fille traum

22.25 Magazine : Bouillon de culture.

Invité : Patrice Chéreau 23.45 Documentaire :

Demiers Far West.

0.45 Journal et Météo.

FR 3

20.40 Cirque : Ringling Bross and Barnum's **Bailey Circus.** 

22.00 Magazine : Le Divan. Invité : Louis Féraud. 22.25 Journal et Météo.

22.40 Histoire de voir. Delmaet et Durandelle 22.45 Cinéma : Casanova,

un adolescent à Venise. ■■■ Film italien de Luigi Comencin (1969). Avec Leonard Whi ting, Meria Grazia Buccella, Lionel Stander (v.o.).

0.45 Musique: Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 

20.25 Magazine: L'Equipe du dimanche.

20.30 Cinéma : Daddy nostalgie. ■ Film français de Bertrand Javernier (1990). Avec Dirk Bogarde, Jane Birkin, Odette

22.10 Flash d'informations. 22.20 L'Equipe du dimanche. Football: Boxe; Football américain.

··1.20<sub>.</sub> Cinéma : Marie des Isles. 🛭 Film franco-italien de Georges

Combret (1959). Avec

Belinda Lee, Alain Saury,

LA 5

Magali Noël.

20.40 Journal des courses. 20.50 Cinéma :

La Lectrice. MME Film français de Michel Deville (1988). Avec Miou Miou, Christian Ruché, Sylvie Laporte.

22.35 Magazine: Reporters. Le KGB voit rouge; Gretus Genn; Le demier jour de... Jimi Hendrix; Que sont-ils devenus?: Kim Phunk.

23.30 Magazine: Top chrono. Les meilleurs moments du Grand Prix du Portugal. 0.20 Journal de la nuit.

0.30 Le Club du télé-achat. 0.50 Concert. Concerto pour violon el orchestre de Mendelssohn, par l'Ensemble instrumenta

M 6

de France.

20.30 Magazine : Sport 6. 20.40 Téléfilm:

Princesse Daisy. (1º partie). Sa sœur jume

22.20 Informations: M 6 express.

22.25 Capital. 22.35 Cinéma:

Caligula et Messaline. = Film franco-italien d'Anthony Pass (1981). Avec Vladimir Brajovic, Betty Roland, Anto-nio Passalia.

0.20 Six minutes d'informations.

**LA SEPT** 

20.25 Le Courrier des téléspectateurs.

20.30 Cinéma : I Want to Go Home. ■ Film français d'Alein Resnais

22.10 Court métrage : Le Chant du styrène. D'Alein Resnais 22.30 Cinéma: Le Jardin

des délices. == Film espagnol de Carlos Saura (1970). 0.00 Court métrage : Les Désastres

de la guerre.

CARNET DU Monde

Naissances |

a la joie de faire part de la naissance de son petit frère

Clément

le 20 août 1991, à Avallon (Yonne),

Françoise et Fabrice FOURNIER. - Veroières-le-Buisson

Balthazar, Noé, Hélène et Nicolas CEMELL,
ont la joie de faire part de la naissance

<u>Mariages</u>

- M. et M- Michel KEBOUCHI, M. et M- Alsons KEBOUCHI ont la joie de faire part du mariage de leurs enfants

Christian et Samia. le 21 septembre 1991.

<u>Décès</u>

« Il était la force et la constance. » M= Roger Bernard.

ion épouse, M. Michel Bernard et sa fille, M. et M≕ Jean-Pierre Bernard

et leurs enfants, M. et Mer Alain Bernard

et leurs enfants, M. et M. Dominique Bernard M. et M≈ Eric Bernard

et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M. Roger BERNARD.

rannelé à Dieu le 20 septembre 1991. dans sa quatre-vingt-septième année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 septembre 1991, à 8 h 30, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomp-tion, Paris-16°; elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Rémy lès-Chevreuse (Y velines).

- Le docteur Monique Tisné-M. Hervé Camus,

Mathieu et Martin,
M. Emmanuel Pertusier,
M. et M™ François Pertusier,
M. et M™ Philippe Frohlich,
Anne, Stanislas et Charlotte. M. et M= Max Pertusier-Vincent,

Orégoire et Raphagle, Et toute la famille, ont la grande douleur de fine part du décès brutal, survenu le 17 septembre 1991, de

> François CAMUS, décorateur,

leur époux, père, beau-père et grand-

La messe des obsèques sera célébrée le mardi 24 septembre, à 10 h 30, en l'église Saint-Etienne-du-Mout, place du Panthéon, Paris-5.

Le présent avis tient lieu de faire-

15, rue de l'Estrapade, 75005 Paris. 38, rue de Bourgogne, 75007 Paris.

M= Bernard Kroutchtein, Sa familie, Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès d Nathan Bernard KROUTCHTEIN, dit Dranber,

survenu le 18 septembre 1991.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Sceaux, 174, rue Houdan, le mardi 24 septembre, à 15 h 45.

27, rue des Aulnes, 92330 Sceaux.

M= Roland de MARGERIE, née Jenny Fabre-Luce. rappeiée à Dicu, munie des sacrements de l'Eglise, à Paris, le 15 septembre 1991.

- On nous prie d'annoncer le décès

Du R.P. Bertrand de Margerie, S.J., De l'ambassadeur et Ma Emmanue

de Margerie, De M= Diane de Margerie, s colants, De M. et M= Gilles de Margerie,

De M. et M= Olivier Meslay, Du prince et de la princesse Fabrizio ignatelli della Leonessa, De Mª Lactitia Fernandez, De M. Ramon Fernandez, es petits-enfants. De ses arrière-petits-enfants,

ses beau-frère et belle-sœur. L'enterrement a en lieu dans la plus stricte intimité familiale en l'église de

Et du comte et de la comtesse

Beaumont-en-Auge (Calvados), le 20 septembre. Un service à sa mémoire, ainsi qu'à

celle de son époux, M. Roland de MARGERIE, ambassadeur de France,

décédé en iniliet 1990, gura lieu à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés, le vendredi 4 octobre, à 17 h 45.

- La société MCE Guétan-Noirot

a le regret de faire part du décès de M. Jean VAN HOOREBEKE,

survenu le 19 septembre 1991. À l'Ise de soixante ans, à son domicile, 37, route de Pierrelaye, Bessancourt

La cérémonie aura lieu le 23 septem-bre, à 13 h 45, au funérarium des Joncherolles, 95, avenue Marcel-Serabat Villetaneuse (Seine-Saint-Denis).

Suivant le désir du défunt, ni fleurs

Pensez à lui...

Remerciements

M. Andre Lautier, Et toute la famille, très touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de

JUVIN-LAUTIER, survenu le 5 septembre 1991, vous

MT. Anne-Marie

expriment leurs sincères remercie-

- Sofia. Paris. Il y a deux ans, le 23 septembre

1989, nous quittait M. Storau KRISTEV.

Sa famille Et ses amis auront une fidèle pensée pour lui.

- Il y a quatre ans, le 21 septembre 1987

127

3 .--

Plane .

ज्ञ----

fargo,...

Service .

Dr. Springer

Trans.

Section 2.

\*\*\*\*\*\* · ·

and the

ección ...

200 mg - 1

M. Nissim STRUGO était enlevé à l'affection des siens.

Son épouse Et ses enfants,

demandent à ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pour bii.

Communications diverses - Les ingénieurs scientifiques de France vous prient de bien vouloir honorer de votre présence leur confé-rence-débat sur : « La chimie en microgravité », qui aura lieu le mardi 24 sep-tembre 1991, de 17 h 30 à 19 heures, à l'ESPCL 10, rue Vauquelin, Paris-5.



<u>ئ</u>ور : آور 14.4 <u>~ ₹</u> . जिल्लाहरू

2 فيلسون

~ 000

62. A. 16

V-24

£2-54 1

**电影** 

1.12

Light Miles

- 1444 1444 10 : page 4.00 1:/ 100 - 3740B. 1 1 温度 T. 420 4.00 - --المراجعين 🗷 11.47.510.0 1-70-4-2 \*\*\*\* A# 电极形线

T- 1000

4 4 42

-1945

A . A

- - 5 D 40 to 1 g 24.70 s 25. P. 10.34 -

Section 2 IL EX VINS 6 19 Jan

\*\* 12 A

10 -- --20 aggregation . -cr (200 10 mg 10.1

la Europeens hostiles dans le centre des

> -------

1201...

## **ECONOMIE**

• Le Monde ● Dimanche 22 - Lundi 23 septembre 1991 19

BILLET

La visite de M. Strauss-Kahn en Afrique du Sud

#### Retraites en modèle réduit

Le patronat et les syndicats du secteur bancaire fournissent actuallement une illustration particulièrement révélatrice des difficultés auxquelles risque de se heurter la nécessaire mise en œuvre d'une réforme des systèmes de retraite. Souffrant d'une pyramide des ages déformée par les embauches massives des années 70, les banques - qui disposent de leurs propres caisses autonomes - vont connaître de très sérieux problèmes dans les prochaines

Vendredi 20 septembre, les syndicats et l'Association française des banques (AFB) se sont donc retrouvés pour se prononcer sur un relevé de conclusions rédigé en commun. Celui-ci reconnaît que le taux moyen de cotisation (17 %) devrait « dans une perspective économique stable » être «multiplié par deux, voire trois », pour que l'équilibre soit maintenu aux alentours de 2020. Il admet aussi la nécessité de constituer des réserves et de calculer la . pension non plus à partir du salaire de fin de carrière, mais sur la rémunération moyenne des trois demières années.

Pour l'instant, seule la CFTC a l'intention d'y souscrire. La CFDT est d'accord sur la philosophia générale du texte, mais souhaite la suppression d'un paragraphe précisant que le régime des banques devra se caler sur una éventuelle réforme de l'assurancevielliesse de la Sécurité sociale, Les autres syndicats (CGT, FO et SNB-CGC) or refuse tout net. L'AFB, qui a eu le mérite de

lancer la négociation, ira-t-elle jusqu'au bout de sa logique ou situation? Quant aux syndicats, ils courent le risque d'être accusés de pratiquer la politique de l'autruche, même sì ce reproche ne leur sera peut-être adressé que dans quelques années... Ressentie de facon diffuse au plan national, l'acuité du problème risque pourtant de se manifester sans tarder dans

Les régimes complémentaires de l'ARRCO et de l'AGIRC, auxquels la profession souhaite adhérer pour atténuer ses difficultés, feront bientôt connaître à quel coût cette intégration sera possible. Enfin, certains régimes indépendants sont directement menacés, comme celui de la Société marseillaise de crédit, qui ne dispose que de quelques mois de réserves financières.

En tout état de cause, cette négociation en modèle réduit ne laisse n'en présager de bon pour la concertation engagée par le gouvernement dans la foulée du Livre blanc sur les retraites. JEAN-MICHEL NORMAND

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre délégué de l'industrie et du commerce extérieur, a entamé une visite de quatre jours en Afrique du Sud, jusqu'au 23 septembre. Paris entend renouer le dialogue avec Pretoria sur le terrain de l'éco-

PRETORIA

de notre envoyé spécial

Quelles relations la France peutelle renouer avec un régime dont elle a sévèrement condamné la politique d'apartheid et qui repré-sentait, l'an dernier, 0,3 % seulement de ses échanges commer-ciaux? En envoyant à Pretoria son ministre délégué de l'industrie et du commerce extérieur, M. Dominique Strauss-Kahn, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, Paris a clairement annoncé son intention : c'est sur le terrain de l'économie que le dialogue entre les deux pays est en passe d'être rétabli.

La partie sud-africaine aurait probablement souhaité que la France dépêche son ministre des affaires étrangères, comme l'ont fait d'autres Etats récemment réconciliés avec Pretoria. De même qu'on aurait aimé au pays de l'apartheid finissant voir Paris lever l'embargo spécifique qu'il maintient sur ses importations de charbon en provenance d'Afrique du Sud. Mais, de part et d'antre, nul ne veut considérer cette res-triction comme un point de blocage dans la reprise des relations.

Au plan économique, l'embargo charbonnier n'entame en rien les débouchés sud-africains et les dirigeants de Pretoria le savent bien. La mesure prise en 1985 par le gouvernement Fabius n'a de valeur gouvernement rapins n'a de valeur que politique et symbolique. « Elle permet de continuer à faire pres-sion jusqu'au moment où le proces-sus de démocratisation engagé sera entré dans sa phase finale, a expi-qué plusieurs fois M. Strauss-Kabo. Quand une conférence mul-tingille sera en phase et fonctiontipartite sera en place et fonction-nera, il conviendra de lever l'embargo». Une échéance qui pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année.

#### Un appareil de production obsolète

Il reste que l'Afrique du Sud a souffert des sanctions technologiques et financières de la communauté internationale et aussi des banques privées. La croissance. négative en 1990 (-1 %), sera pulle cette année. L'appareil de production est souvent obsolète, et nom-bre de sociétés décapitalisées malgré la levée de l'interdiction sur les investissements étrangers.

Le chômage touche au moins 13,5 % des actifs et 40 % de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté; l'inflation aggravée par la structure monopo-liste des grands conglomérats qui bride la concurrence – est de l'ordre de 15 %. Et ce pays aspire à un rattrapage social en faveur des classes noires, impératif que l'état de santé de l'économie sud-africaine ne permet guère d'envisager dans l'immédiat.

Pour le ministre de l'industrie, la France a plusieurs arguments à faire valoir dans l'amorce d'un

## La France renoue prudemment avec Pretoria

mier lieu, l'intransigeance de Paris contre l'apartheid est de nature à renforcer désormais son crédit auprès du gouvernement sud-afri-cain et de l'ANC de Nelson Mannomie. Mais l'embargo français ne sera levé qu'à l'issue de la conférence tripartite.

partenariat nouveau face aux posi-tions allemande et britannique

## déjà fortement ancrées. En pre-

dela; ensuite, par son poids économique, l'Afrique du Sud joue, selon M. Strauss-Kahn, un rôle clé dans le développement de l'ensemble du continent noir. A travers leurs initiatives de rapprochement avec différents pays sub-sahariens (le Togo, la Côte-d'Ivoire, le Maroc, le Zaire), les autorités de Pretoria ont découvert combien la présence de la France (sinon sa puissance...) était forte. « Vous êtes le pays éco-

nomiquement le plus important d'Afrique; nous sommes le pays historiquement le plus important en Afrique», a ainsi déclaré le ministre de l'industrie.

#### Un client potentiel du TGV et d'Airbus

Le réchauffement Paris-Pretoria repose encore cependant sur une base étroite. La France continue de veiller au bon déroulement des réformes politiques, tout en s'interrogeant sur le véritable programme économique de l'ANC. M. Strauss-Kahn s'est employé à défendre certains dossiers industriels dans le domaine des télécommunications, du pétrole et des mines. L'Afrique du Sud est un client potentiel du TGV et d'Airbus. Les entreprises françaises devraient renforcer leur poids à travers de futurs programmes de logements sociaux.

Mais la seule mesure concrète du voyage ministériel devrait porter sur l'accord prévu entre le BRGM (Bureau de recherches géooriques et minières) et le groupe GENCOR, I'un des principaux conglomérats miniers d'Afrique du Sud. GENMIN, filiale de GEN-

de francs) dans une société commune avec le BRGM pour l'exploitation de la mine d'or de Salsigne (Hérault). Le BRGM cédera aussi 45 % de ses intérêts miniers à GENCOR dans un gisement découvert en Guyane, la Montagne-Tortue. Pour le reste, certaines sociétés françaises comme Bonygues, Spie-Batignolles, Alcatel ou Total devraient accroître leurs positions en Afrique du Sud. ACCOR et la Société générale ayant décidé depuis pen d'y inves-

Devant les industriels français de la chambre de commerce et d'industrie d'Afrique du Sud, M. Strauss-Kahn s'est engagé à favoriser l'accès des entreprises tricolores à ce marché jusqu'ici peu ouvert. La France négocie un accord de protection des investissements visant, en particulier, à éviter la double imposition des firmes. Les PME seront éligibles à une procédure d'aide à l'investissement en capital. Diverses actions seront aussi menées dans le domaine de l'assurance-protection, la promotion de la technologie française, la participation à des salons et, surtout, dans la mise sur pied de structures de formation pour les cadres sud-africains.

M. Strauss-Kahn a reconnu le caractère « largement insuffisant » de pareilles initiatives. Elles le resteront, en tout état de cause, aussi longtemps que ce pays n'aura pas comblé son principal handicap : l'éducation des jeunes. Un domaine où la France n'est pas en pointe : le budget de la coopération culturelle, scientisique et technique est de 12 millions de francs par an pour l'Afrique du Sud, contre 30 millions de francs au Mozambique et 42 millions de francs en Namibie...

ERIC FOTTORINO

## Aux Etats-Unis

#### Salomon Brothers reconnaît de nouvelles irrégularités

Salomon Brothers, première firme de courtage new-yorkaise, au centre depuis plus d'un mois d'un scandale sur les adjudications de bons du Trésor américain (le Monde du 13 août) a reconnu, dans un bref communiqué publié le 20 septembre, deux nouvelles irrégularités, déconvertes après consultation de documents du gou-vernement que la société ne déte-

Salomon précise que ces deux violations consistaient, comme les cinq précédentes déjà dévoilées, en l'utilisation, à leur insu, de noms de clients de la firme, pour des somnissions à des adjudications de bons du Trésor. Un marché de 2 200 milliards de dollars, sur lequel les courtiers de premier rang (« primary dealers »), dont fait partie Salomon, ne doivent pas prendre plus de 35 % lors de chaque adjudication sous peine de

Salomon souligne que les personnes déjà impliquées dans le scandale, et qui ont démissionné de la firme, portent la responsabi-lité des nouvelles irrégularités déconvertes. Enfin, le communique indique que d'autres malversations similaires devraient être prochainement mises à jour.

Le Japon spécule

sur une baisse des taux

Les pressions des marchés finan-

ciers et des industriels japonais se

renforcent pour réclamer à la Ban-

que centrale une baisse des taux

d'intérêt. « J'espère que les autori-

tés monétaires vont considérer que

la baisse des taux est le moyen de

raviver l'économie », a déclaré

M. Eiichi Nakao, ministre du

Ces demandes s'appuient sur les

dernières statistiques qui montrent

que le ralentissement de la crois-

sance au Japon s'est accentué au

deuxième trimestre, avec une pro-

gression de +0,5 %, la plus faible

depuis deux ans. Sur un semestre,

la moyenne, en rythme annuel,

Selon les prévisions faites jus-

qu'à présent, l'économie nipponne

devrait dépasser les 4 % de crois-

sance cette année (de mars 1991

à mars 1992), avec un lèger ralen-

tissement l'an prochain.

s'établit à + 2 %.

commerce et de l'industrie.

#### La deuxième banque 38 de Floride sous contrôle des autorités fédérales

Les autorités fédérales américaines ont pris le 19 septembre le contrôle de la Southeast Banking Corp., deuxième banque de Floride, devenue insolvable. Fondé il y a quatre-vingt-huit ans, cet éta-blissement a enregistré près de 500 millions de dollars de pertes (environ 3 milliards de francs) au cours des deux dernières années, essentiellement dans le secteur immobi-

La prise de contrôle va coûter 350 millions de dollars à la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), agence fédérale de garan-tie des dépôts bancaires, qui restructure les banques en difficultés. Les 8 milliards de dollars d'actifs et la totalité des prêts douteux de la Southeast, ainsi que ses deux cent vingt-quatre 224 succursales, seront repris pour 700 millions de dollars par la First Union Corp., seizième banque américaine, basée à Charlotte (Caroline du Nord).

Cette nouvelle opération de sauvetage va ponctionner de nouveau les fonds de la FDIC, déjà jugés insuffisants (4,5 milliards de dol-lars au 30 juin), alors que d'autres faillites bancaires sont attendues dans les prochains mois.

#### L'Inde recoit une aide de 6.7 milliards de dollars

Un groupe de pays donateurs s'est engagé à accorder à l'Inde une aide de 6,7 milliards de dol-lars (38 milliards de francs) en 1991-1992, afin de lui permettre de faire face à ses difficultés transitoires, a annonce vendredi à Paris M. S. P. Shukia, secrétaire d'Etat indien aux finances, à l'is-sue d'une réunion de deux jours du consortium d'aide à l'Inde, organisée à Paris.

Cette aide, en hausse de 6 % par rapport aux engagements pris par les donateurs en 1990, comprend notamment 23 milliards de fonds à déboursement accéléré. L'inde engage des réformes structurelles de libéralisation de son économie et devrait voir en conséquence sa balance des paiements se dégrader. Le Japon, premier donateur à l'Inde devant l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'est engagé à faire face à tout besoin financier exceptionnel après la mise en œuvre d'un crédit stand-by par le Fonds monétaire international. – (AFP.)

#### L'homme d'affaires breton à l'assaut d'un grand magasin

#### M. François Pinault met la pression sur le Printemps

dence? Le jour même où la famille Maus, actionnaire principal du groupe Printemps avec 42 % du capital et 56 % des droits de vote, se donnait de l'oxygène en rééchelonnant une partie des dettes de Bergner and Co, sa siliale américaine, on apprenait que M. François Pinault avait déposé il y a quelques jours une offre de reprise globale du groupe

مكذا من الاصل

L'industriel du bois se resuse, pour le moment, à confirmer l'in-formation, donnée vendredi 20 septembre par Libération et la Tribune de l'Expansion. Reste que différentes sources bancaires proches du dossier confirment la réalité de cette offre.

La divulgation de la proposition Pinault fait en tout cas le jeu de l'industriel breton, qui s'est tou-jours montré, par le passé, pressé de conclure. Elle coupe l'herbe sous le pied aux autres préten-dants à la reprise (entre autres le groupe allemand de distribution Metro). Elle soumet surtout la

#### Eviter de trancher dans l'argence

La nouvelle, rendue publique, renforce au sein du clan familial les voix encore très minoritaires qui estiment nécessaire de se débarrasser de l'intégralité des par-ticipations détenues dans le groupe tricipations detenues dans le groupe français de grands magasins pour éponger les 900 millions de dollars de dettes de Bergner and Co, placé sous la protection de la loi sur les faillites (le célèbre chapitre 11) au mois d'août dernier (le Monde du 28 août). 28 août).

Les négociations menées par la famille Maus avec différents établissements bancaires – dont Le Crédit lyonnais – pour lui permet-tre de rééchelonner une partie des engagements de Bergner et d'honorer ses garanties ont abouti cette semaine. Le répit financier que

Est-ce vraiment une coinci- s'est efforcé d'obtenir le groupe s'est erforce d'obtenir le groupe suisse n'avait qu'un but : lui éviter d'avoir à trancher dans l'urgence et de céder dans la précipitation ses intérêts dans le groupe Prin-temps, l'une de ses plus belles par-ticipations. Difficiel de dire, dans ces conditions, comment les Maus réagiront à la proposition Pinault.

L'offre en tout cas témoigne d'un réel sens politique. Globale, «tricolore», elle peut s'attirer les faveurs du management comme des actionnaires français du Prin-temps qui ont à plusieurs reprises déclaré leur opposition à toute velléité de dépeçage.

Le prix proposé par M. Pinault se situerait autour de 7 milliards francs. Ni plus ni moins que l'estimation communément admis par les milieux financiers. Mais une somme importante pour l'homme d'affaires breton, dont le groupe est déjà fortement endetté (ses engagements représentent selon les analystes financiers, une fois et demi son actif net), après des acquisitions en rafale, dont celle de Conforama au mois de mai dernier. Les marchés crai-gnant une réaction classique de fuite en avant ont d'ailleurs plutôt vivement réagi à la nouvelle, le titre Pinault enregistrant une chute marquée lors de la séance du

Une OPA (offre publique d'achat) sur deux tiers du capital du Printemps reviendrait au bas mot à 4,5 milliards de francs. Son coût pourrait être amorti par une opération désormais classique de fusion-absorption avec Conforama acquis pour la même somme. Ainsi donc, sans mettre un centime supplémentaire, le patron du groupe Pinault pourrait mettre la main sur un ensemble rentable (le groupe Printemps dégage un béné-fice de 503 millions de francs pour 24 milliards de chiffre d'affaires), doté de 2 milliards de francs de trésorerie et d'un patrimoine immobilier non négligeable

**CAROLINE MONNOT** 

#### Recevant les syndicats

#### Le délégué général pour l'armement annonce des suppressions d'emplois dans les arsenaux

plusieurs syndicats du secteur public, le délégné général pour armement, M. Yves Sillard, leur a annoncé, mercredi 18 septembre, des réductions prévisibles d'effectifs, notamment au sein du groupe GIAT-Industries, dans les usines de Roanne et de Tarbes associées à la production du char Leclerc.

Selon la CGT et la CFDT, un nouveau plan de huit cents départs volontaires, sur un effectif de plus de quatorze mille personnes, a été jugé nécessaire, ainsi que la suppression des sous-traitances et des intérimaires.

#### Des mouvements sociaux imminents

Les syndicats - la CFE-CGC a aussi été reçue – ont averti M. Sillard de l'imminence de mouvements sociaux dans les ateliers pour protester contre leur « brade-

Selon la CGT et la CFDT, qui ont donné une version identique des propos du délégué général pour l'armement, les livraisons de chars Leclerc devraient s'élever à quatre exemplaires en 1992, treize

Recevant les représentants de en 1993, dix-sept en 1994, trentequatre en 1995, soixante-cinq en 1996, comme en 1997. Ainsi, selon la CGT, les livraisons totaliseraient soixante-quatre chars entre 1993 et 1995, alors que les prévisions mentionnaient cent vingt-deux.

> Pour les constructions navales. M. Sillard a affirmé, de source syndicale, que le huitième sousmarin nucléaire d'attaque (lancetorpilles) ne serait pas construit, tandis que serait arrêtée la construction du septième.

Le chantier du sous-marin nucléaire lance-missiles stratégique de la nouvelle génération, le Triomphant, en cours de montage à Cherbourg, serait ralenti. Enfin, programme de construction des bâtiments antimines océaniques (BAMO) est abandonné.

Les syndicats ont rapporté que le délégué général pour l'armement avait reconnu que la sous-traitance à l'arsenal de Cherbourg pourrait être supprimée et que l'arsenal de Brest, après la construction en cours du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle, aurait des problèmes de plan de charge.

#### **EN BREF**

□ Allemagne : le recul des imma-triculations en août souligne le fléchissement conjoncturel. - Nouveau signe du fléchissement de la conjoncture en Allemagne : les immatriculations de voitures ont plongé en août par rapport au mois précédent, totalisant 165 086 unités contre 484 907 en juillet soit un recul de 69,6 %. Juillet avait été un mois exceptionnel à cause de la suppression programmée pour le 1e août de l'avantage fiscal lié aux voitures équipées de pot catalytique. Mais par rapport au mois d'août de l'an dernier, le nombre des immatriculations est en repli de près de 40 %. Après la forte croissance au premier semestre, l'évolution du produit national brut (PNB) ouest-allemand «se couvre de sombres nuages » en raison notamment de la hausse des coûts de production et du raientissement prévisible de la consommation du à la hausse des impôts. selon le patronat allemand.

□ Les hanques proposent 1,1 mil-liard de dollars à Alger. — Les principales banques françaises et étrangères créditrices de l'Algérie, réunie à huit dans un consortium, mettre à Alger un projet de refinancement d'un montant d'enviannoncé vendredi 20 septembre le Crédit lyonnais. Les banques attendent une réponse d'Alger pour la semaine prochaine

Signature d'un accord de collaboration entre Jessi et Sematech. - Les responsables des deux grands programmes de recherche européen et américain, Jessi (Joint European Submicron Silicon) et Sematech (Semi Conductor Manufactoring Technology), ont signé un accord de coopé-ration qui les lie dans le domaine des microprocesseurs de nouvelle génération, a annoncé vendredi 20 septembre la direction de Jessi, à Munich. La réalisation de cet accord permet à IBM Europe d'entrer dans le pro-

. .

ang meningal

struct.

S-18 \*\* \* \* \* \* \* \* \*

Service . . . . . . . . .

Un sondage publié par la CEE Les Européens hostiles à la voiture dans le centre des villes

de sondages nationaux en avril der-nier, auprès d'un échantillon repré-sentatif de mille personnes dans chaque pays de la Communauté, fait apparaître la défiance des Européess à l'égard de l'usage de la voiture individuelle dans le cœur des villes.

Les personnes interrogées jugent à 59 % la circulation urbaine difficilement supportable, les Italiens étant les plus tramanisés avec 84 % de réponses hostiles à l'automobile et les Danois les moins affectés avec seulement 27 %. La France se situe dese la represent page 51 %. dans la moyenne avec 51 %.

84 % des Européeus déclarent

Un sondage commandé par la Commission européenne et l'Union internationale des transports publica (UIIP) et réalisé par des instituts de sondages nationanx en avril der tier, apprès d'un échantillon représentatif de mille personnes dans réponses positives.

Mais les Européens sont contra-Mais les Européens sont contra-dictoires, car, s'ils se plaignent de la voiture en centre-ville, ils l'utilisent majoritairement : 65 % préfèrent l'empeunter contre 20 % qui choisis-sent les transport en commun, ca-ceux-ci sont jugés pen commodes (38 %) ou trop lents (27 %).

Enfin, il se confirme que les Français figurent parmi les Euro-péens les plus attachés à la voiture individuelle et qu'ils admettent moins bien les renchérissements des coits et les restrictions de circulasonhaîter une priorité aux trans-ports en commun. La encore, on querait une véritable priorité recon-constate des disparités importantes, nue aux transports collectifs.

sur le marché, la société Quadral

est bloquée, puisqu'elle ne peut

ramasser les titres qu'au cours

proposé pour son OPA, c'est-à-

dire 150 francs. Si elle en achète

ne fût-ce qu'un seul à un prix

supérieur, elle est obligée d'ali-

gner son offre sur le prix du titre

Le marché est actuellement

dominé per Finmeccanica, qui a

été autorisé par les pouvoirs

publics français à franchir la barre

des 20 % pour aller à 33 %.

D'ores et déjà, la firme italienne a affirmé qu'elle n'irait pas au-delà.

cession éventuelle de la participa-

tion détenue par la famille Maus

dans Le Printemps, a connu un

nouveau rebondissement. Le

groupe Pinault aurait déposé une

offre de reprise globale de la

chaîne de magasins. Rien de tel

pour faire grimper, vendredi, les

cours du Printemps et baisser le

titre Pinault. A l'inverse, la veille,

le groupe suisse Maus, en annon-

cant avoir trouvé le concours

nécessaire pour renflouer la filiale

américaine du groupe, provoquait

une vive baisse des cours du

Printemps. Pour les opérateurs,

cette solution écartait toute éven-

tualité de vente de la chaîne de

grands magasins. Ces nouvelles

rumeurs de cession en fin de

semaine sont-elles destinées à

forcer la main des Maus et à divi-

ser cette famille qui, officielle-

ment, jusqu'à ce jour, n'a jamais

dit vouloir se désengager? A l'in-

verse, c'est aussi un excellent

moyen pour l'éventuel vendeur

DOMINIQUE GALLOIS

d'ouvrir les enchères.

L'autre feuilleton de l'été, la

14

L'été s'est achevé INDICE CAC 40 sur une série de

records à la Bourse de Paris. L'indice CAC 40, qui mesure l'évolution des cours des quarante plus grandes valeurs

de la place, a franchi à deux reprises, jeudi 19 et vendredi 20 septembre, son plus haut niveau de l'année. Comme la semaine précédente, il s'est même offert le luxe d'atteindre un nouveau sommet iuste à la veille du week-end en culminant à 1885,49. Toutefois, paradoxalement, ce plus haut de l'année, encore loin du record absolu (2 129,32) établi le 20 avril 1990, a été obtenu au cours d'une séance teme, à l'image des autres journées de cette demière semaine du terme boursier de septembre. Les séances furent pour le moins moroses (+ 0,11 % lundi, + 0,01 % mardi. - 0.48 % mercredi, + 0.59 % jeudi et + 0,27 % vendredi).

Le mois boursier de septembre, achevé, vendredi affiche un bilan positif (+ 3,65 %), ce qui porte depuis le début de l'année à six le nombre de liquidations gagnantes (février + 11,21 %, mars + 3,49 %, avril + 0,85 %, mai + 2,63 %, août + 2,84 %), contre trois perdantes (janvier - 4,35 %, juin - 1,11 % - juillet - 1,38 %). Ainsi, depuis le début l'année, les valeurs françaises se sont ainsi appréciées de 24,2 %.

L'enthousiasme n'est toujours pas de mise, et ce n'est ni le projet de budget 1992, jugé « peu ambitieux », ni les mesures

par le premier ministre, Mª Edith Cresson, qui stimulent les intervenants. Les nouvelles venues d'outre-Atlantique sont toujours contradictoires. La publication d'une enquête de la Réserve fédérale montrant le caractère inégal de la remontée de l'activité américaine a conforté les gestionnaires sur la mollesse de la reprise dans ce pays. Au même moment, l'annonce d'une amplification du déficit commercial américain en juillet semble montrer au contraire un nouvel appétit des consommateurs. Et ce d'autant plus que ce déficit - le plus élevé depuis janvier - est largement constitué par des importations d'automobiles, de vêtements et d'autres produits de consommation courante.

Dans ces conditions, les analystes restent prudents dans leurs prévisions. Si, d'un point de vue technique, l'indice CAC 40 avoisine la barre des 1900 points, selon M. Bruno Le Chevallier, de chez DLP James Capel, le marché devrait tester ce cap. « mais un franchissement significatif et durable de ce niveau nous paraît prématuré, voire dangereux ». Sentiment voisin chez Indosuez. Dans leur revue Perspectives de septembre, les analystes jugent la valorisation du marché, correcte « tant en termes historiques que par rapport aux obligations », et « la remontée attendue des bénéfices en 1992», ce qui «apporte des soutiens fondamentaux au marché. Son potentiel de hausse est cependant limité par la fragi-

des marchés américains et

de baisse des taux longs».

Le cabinet d'études Associés en finances, qui fait la synthèse des analyses de dix-sept bureaux d'études de la place, relève parmi les faits marquants l'arrêt des révisions à la baisse des bénéfices par action 1991, «mais # faut souligner le fait que l'activité de révision est encore restée faible ce mais-ci. Les résultats du mois prochain seront donc plus révélateurs. » Sur un échantillon de cent trente-cinq valeurs, le taux de croissance à court terme des bénéfices (1990-1991) s'établit à 2,3 %, et le PER (price earning ratio, c'est-à-dire le rapport entre le cours d'une action et son bénéfice) s'établit à 12,2.

#### Touiours la CSEE et Le Printemps

Le feuilleton de la CSEE aura une fois encore dominé l'actualité avec non seulement une hausse appréciable des cours, qui ont culminé à 210 francs alors que le prix proposé pour l'OPA est de 150 francs, mais aussi une saisie de la cour d'appel de Paris contre une décision du Conseil des Bourses de valeurs (CBV). La société Quadral, initiatrice de l'OPA, avait demandé au CBV d'obliger l'italien Finmeccanica, autre actionnaire important de la CSEE, de lancer une offre d'achat ou de retrait. L'organisme chargé du règlement de la Bourse refusait cette proposition, arguant du fait que Finmeccanica n'avait pas 33 % du capital de cette entreprise. Aussi Quadral a-t-il décidé d'interjeter appel. En attendant,

construction mécanique

20-9-91 | Diff.

- 21 iach. - 4,80

376,10

397 380 311

444 631

1 570

874 565 327

Métallurgie,

Dassault Aviation

Matériel électrique

De Dietrich

Peugeot .. SAGEM..

## Reprise technique

Préoccupée par la faiblesse persistante de la reprise écono-

**NEW-YORK** 

mique, Wall Street a toutefois été sou-tenue cette semaine par des facteurs d'ordre technique. L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a clôturé, ven-dredi 20 septembre, à 3 019,23, en hausse de 33,54 points par rapport à la clôture du vendredi précédent, soit un gain de 1,12 %.

L'atmosphère du marché a été très nerveuse à l'approche de la date d'expiration simultanée d'une série d'options liées aux indices boursiers à terme, surnommée à Wall Street «la journée des trois sorcières» en raison des fluctuations aussi erratiques qu'imprévisi-bles qu'elle entraîne à chaque fin de trimestre. Une réaction d'ordre technique aux pertes des deux semaines précédentes a permis au Dow Jones de refranchir la barre des 3 000 points dès lundi.

La reprise des cours a été encouragée par le fait que la majorité des conjoncturistes prévoient un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour redonner un coup de fouet à une reprise poussive et éviter à l'économie une rechute dans la récession. En effet, le dernier bilan de santé de l'économie, dressé par la Fed dans son Livre beige, indi-

que que la croissance économique reste fragile.

De plus, la Fed est inquiète de la faible croissance de la masse monétaire (+ 2,6 milliards de doilars sur la semaine achevée le 9 septembre), après une réduction de près de 10 milliards la semaine précédente. Ces éléments ont ravivé l'espoir d'un nouvel assouplissement de la politique du cré-

dit aux Etats-Unis. Indice Dow Jones du 20 septembre: 3 019,23 (c. 2 985,69).

|                                                      | Cours<br>†3 sépt.                    | Cours<br>20 sept.               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| lkoo                                                 |                                      |                                 |
| Inion Carbide  Inited Tech  Vestinghouse  Lerox Corp | 21 3/4<br>46 1/4<br>22 3/8<br>57 3/4 | 22 U4<br>45 5/8<br>22 5/8<br>58 |

#### **TOKYO**

#### Quatrième semaine de hausse

lundi 16 septembre

chipel - en hausse. L'indice Nikkei a de 58,31 points (200,25 %) à 23 192,74, après une progression de 441,83 points la semaine précé-

dente. Cette hausse timide permet toutefois au Kabuto-cho d'inscrire ainsi une quatrième semaine gagnante consécutive. Le marché a quotidien de transactions de 573,4 millions de titres, contre 523,7 millions de titres la semaine Topix, 1 788,02 (c. 1 786,84).

Après la fermeture de lundi, le marché a démarré mardi sur une note soutenue (+ 1,34 %), dans l'attente d'une baisse du taux d'es-compte de la Banque du Japon après celle de 0,5 point à 5 % décidée le vendredi précédent par la Réserve fédérale américaine. Toutefois, cette nouvelle détente n'étant pas intervenue, le marché

La Bourse de a été dominé par des prises de Tokyo a terminé bénéfice les jours suivants. Le cette semaine de Nikkei a perdu 0,54 % mardi et quatre jours - le 0,60 % winderell sweet un timide 0,60 % vendredi, avec un timide lundi 16 septembre gain de 0,06 % mercredi.

ctait férié dans l'arSelon les observateurs du mar-

ché, les cours des valeurs devraient varier dans une fourchettbretreiterau boges de la semaine à vehir, à moins d'une indication blus clarif sur une future baisse des taux.

La Bourse sera de nouveau fermée le lundi 23 septembre, jour férié au Japon

| Topix, 1 788,02 (c. 1 786,84).                                                     |                                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Cours<br>13 sept.                                         | Cours<br>20 sept.                                         |
| Akai Bridgestone Canon Fuji Bank Honda Motors Matsushita Electric Mitsubishi Heavy | 1 170<br>1 120<br>f 520<br>2 400<br>1 500<br>1 550<br>740 | I 110<br>I 140<br>I 530<br>2 420<br>I 510<br>I 570<br>743 |
| Sony Corp                                                                          | 5 570<br>1 350                                            | 5 720<br>1 560                                            |

医神经性皮肤炎

it coton

#### LONDRES Déception -1%

Pour la deuxième semaine consé rour la deuxième sentame consè-cuive, les valeurs ont reculé an Stock. Exchange. L'indice Footsie a perdu 25,5 points à 2 600,3 points d'un vendredi sur l'autre. La tendance a été affaiblie par l'incertitude du cli-mat politique britannique. Elle l'a été fossement pour par l'incertitude. egalement par une série de résultats de sociétés et de statistiques déce-vants, qui out complètement annihile les effets de trois offres d'achat lan-cés sur le mandé cours accessions. cés sur le marché pour un total de 2,6 milliards de livres, soit environ 25 milliards de francs (BTR sur Hawker Siddeley: 1,5 milliard de livres: William Holdings sur Racal Electronics pour 753 millions de livres; Hanson sur Beazer pour 351 millions de livres). Le marché a aussi ignoré les propos optimistes du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Sir Robin Leigh-Pemberton indiquant que la Grande-Bretagne sortait de la récession.

Indices «FT» dn 20 septembre: 100 valeurs 2 600,3 (c. 2 625,28); 30 valeurs 2 038,8 (c. 2 067,8); mines d'or 159,2 (c. 154,4); fonds d'Etat 87,72 (c. 87,48).

|                    | Cours<br>13 sept.     | Cours<br>20 sept |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Bowster            | 6,87<br>3,36          | 6,75<br>3,32     |
| Charter Courtanids | 5,15<br>5,03          | 5,28<br>4,78     |
| GlaxoGUS           | 26,87<br>13,64<br>18- | 15,80<br>13,83   |
| ICIRepters         | 13 9.08 .             | 12,80<br>9,55    |
| Shell Unikever     | 5,30<br>7,65          | 4,99 .<br>7,58   |
| Vickers            | 2,06                  | 1,89             |

#### **FRANCFORT** Déprimée -1.3 %

Avec cinq séances consécutives de baisse, la place francfortoise a vu sa cote s'effriter jusqu'à son plus has niveat depuis la violente réaction au putsch avorté en URSS lorsque l'indice de réfé-rence, le DAX, est tombé en des-sous de la barre des 1 500 points. Vendredi 20 septembre, à l'issue, d'une semaine caractérisée par une ambiance morose, le DAX a chouré à 1 616,07 points contre 1 637,62 points le vendredi précé-dent, soit un recul de 1,3 %. Les échanges out été peu étoffés dans un marché sans relief, la plupart des valeurs vedettes ayant enregis-tré des décalages peu importants.

Les valeurs de l'automobile ont été particulièrement délaissées. Les titres de la chimie se sont montrés plus résistants. La construction mécanique et les biens d'équipe-ment ont fait l'objet de prises de bénéfices après les gains de la emaine dernière.

Indices du 20 septembre : DAX, 1 616,07 (c. 1 637,62); Commerzbank, 1 878,60 (c. 1 909,30).

|                                                                                       | Cours<br>13 sept. | Cours<br>20 sept.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AEG BASF Bayer Commerzbank Dentschebank Hoechst Kanstadt Mannesman Siemess Volkswagen |                   | 184<br>250<br>288,59<br>239,10<br>639,20<br>245,38<br>618<br>262<br>648 |

Banques, assurances, sociétés d'investissement

|                                                                                                                                                                                      | 20-9-91                                                                                                                                            | Diff.                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGF AXA (ex-Cie Midi) Rad Lampament Bancaire (C*) Cetelem CCF CFF CFI CChargeurs CPR Eurafrance GAN Locindus Midland Bank Paribas Schneider Sovice genérale Sovac Sucz (C* fin.) UAP | 503<br>958<br>119,20<br>520<br>818<br>175,90<br>1 130<br>318<br>891<br>283,10<br>1 575<br>1 970<br>752<br>73<br>447,10<br>759<br>458<br>764<br>521 | - 19<br>- 22<br>- 1,80<br>- 8<br>- 7<br>- 4,40<br>- 6<br>- 24<br>- 11,90<br>- 12,4<br>- 18<br>- 0,90<br>- 0,90<br>- 2<br>- 3,60<br>- 7<br>- 16 |

#### Alimentation

|                                        | 20-9-91                                                                  | Diff.                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Beglun-Say                             | 619<br>2 325<br>950<br>2 039<br>154,30<br>4 240<br>1 322<br>4 115<br>210 | - 8<br>- 85<br>+ 2<br>- 3<br>+ 8,30<br>- 10<br>- 18<br>+ 17<br>- 2,50 |
| Pernod-Ricard<br>Promodès              | 1 250<br>2 469                                                           | + 19                                                                  |
| Saint-Louis<br>Source Permer<br>Nextle | 1 443<br>1 366<br>32 140                                                 | - 21<br>+ 13<br>- 540                                                 |
| NCSUC                                  | L34 L4W                                                                  | . – –                                                                 |

#### Bâtiment, travaux publics

|                  | 20-9-91 | Diff.   |
|------------------|---------|---------|
| Auxil. d'entr    | 1 001   | - 14    |
| Rouveues         | 610     | + 6     |
| Ciments français | 331     | inch.   |
| G [M             | 423     | + 18    |
| Immob. Phenry    | 180,10  | + 1,30  |
| J. Lefebyre      | . 835   | + 20    |
| Lafarge-Coppée   | 383,50  | + 13,40 |
| Poliet           | 457,10  | - 2,90  |
| SGE-SB           | 258,10  | + 4,60  |

#### Filatures, textiles magasins

|               | 20-9-91                                                      | Diff.                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Agache (Fin.) | 1 140<br>760<br>2 156<br>330<br>1 555<br>540<br>884<br>4 560 | + 10<br>÷ 20<br>- 44<br>- 1<br>- 69<br>- 14<br>- 1 |
|               | 90 50                                                        |                                                    |

#### Mines, caoutchouc

|                                                 | 20-9-91                                   | Diff.                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Geophysique<br>Imétal<br>Métaleurop<br>Michelin | 802<br>273,10<br>86,70<br>126,50<br>54,50 | - 37<br>- 5,90<br>- 3,30 |

#### Pétroles

|               | 20-9-91 | Diff.       |
|---------------|---------|-------------|
| BP-France     | . [3]   | - 3         |
| ELF-Aquitaine | _402    | + 6,90      |
| Esso          | 660     | inch.       |
| Primagaz      | 515     | - 7         |
| Sogerap       | 360     | - 15        |
| Total         | 878     | - 21        |
| Exxon         | 341,20  | + 2,70      |
| Petrofina     | 1 810   | <b>–</b> 31 |
| Royal Dutch   | 465,80  | - 5,60      |
|               |         |             |

#### Valeurs diverses

|                   | 20-9-91 | Diff.                       |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| .\ccor            | 832     | + 22                        |
| Air liquide       | 688     | - 13                        |
| Arjomari          | 2 320   | - 28                        |
| Bic               | 751     | - 10                        |
| Bis               | 360     | - 5                         |
| CG11              | 1 070   | - 63                        |
| Club Med          | 452     | <b>~</b> 21, <del>9</del> 0 |
| Essilor           | 337     | ( –       2                 |
| EuroDisney        | 139,90  | - 0,60                      |
| Europe I          | 1 021   | - 74                        |
| Eurotunnel        | 51,05   |                             |
| Groupe Cité       | 542     | - 31                        |
| Hachette          | 189,20  | - 3,70                      |
| Havas             | 505     | - 17                        |
| Marine Wendel     | 310,10  | 9,90                        |
| Navigation mixte  |         | + 75                        |
| Nord-Est          | 110,10  | - 8,90                      |
| L'Oréal           | 651     | + 18                        |
| Saint-Gobain      | 492     | + 12,90                     |
| Sanoti            | 977     | - 11                        |
| Saulnes Chatillon | 240     | - 4,90<br>+ 20              |
| Skie Rossianol    | 769     | ⊥ 20°                       |

| iquide         |        | - 13    |                    | 20-9-91 | Dill.   |   |
|----------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|---|
| ກລະເ           |        | - 28    |                    |         |         | _ |
|                | 751    | - 10    | Alcatel-Alsthom    |         | + 7     |   |
|                | 360    | l- 5    | CSEE               | 198     | l       |   |
| l <sup>3</sup> | 1 070  | - 63    | Ciénérale des eaux | 2 47 L  | ] - 57  |   |
| Mcd            | 452    | - 21.90 | Intertechnique     | 965     | - 20    |   |
| ٠٠             | 337    | - 23.0  | 1_abinal           | 720     | - 19    |   |
| Disney         | 139.90 | - 0.60  | Legrand            | 3 880   | + 113   |   |
| pe I           |        | - 74    | Lyon. des caux     |         | - 6     |   |
| runnel         |        |         | Matra              |         | - 7,50  | 1 |
|                |        |         | Medin-Gerin        |         | - 25    |   |
| ipe Cité       |        | - 31    | Moulinex           |         | - 7.30  |   |
| clic           |        |         |                    |         |         | 1 |
| <b>ც</b> .     | 505    | – l7    | Radiotechnique     |         | + 8     |   |
| ne Wendel      | 310,10 | - 9,90  | SEB                |         | - 46    |   |
| gation mixte   | 275    | + 75    | SextAvioraque      |         | + 10,50 | J |
| -E1            | 110.10 | - 8.90  | Thomson-CSF (1)    | 147,40  | + 2     |   |
| čal            | 651    | + 18    | IBM (1)            | 598     | - 3     |   |
| -Cobain        | 492    | + 12.90 | 111                | 328,20  | - 3.50  | ì |
| ń              | 977    | - 11    | Schlumberger       | 381.60  | - 36.50 |   |
| es Châtillon   |        |         | Siemens            | 2 170   | - 50    |   |
|                |        | - 4,90  |                    | ~0      |         | _ |
| Kossignol      | 769    | + 29    | 415 Common do 6 17 |         |         |   |
|                |        |         |                    |         |         |   |

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 20 septembre 1991 Nombre de contrats : 91 206

| COURS        | ÉCHÉANCES |         |         |         |  |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|--|
|              | SEPT. 91  | DÉC. 91 | MARS 92 | וטוע 92 |  |
| Premier      | 106,46    | 106,62  | 106,58  | -       |  |
| + haut       | 106,74    | 106.88  | 106,74  | _       |  |
| + bas        | 106,46    | 106,60  | 106,58  |         |  |
| Dernier      | 106,68    | 106,80  | 106,74  | _       |  |
| Compensation | 106,68    | 106,80  | 196,78  | 106,98  |  |

| TE AOT                       | JME DES              | TRANSAC<br>Cours du ven | TIONS (er            | n milliers o        | de francs)                     |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                              | 13-9-91              | 16-9-91                 | 17-9-91              | 18-9-91             | 19-9-91                        |
| RM                           | 3 786 072            | 2 430 878               | 2 788 665            | 2 171 009           | 2 788 338                      |
| R. et obl.<br>Actions        | 8 448 967<br>593 237 | 8 727 378<br>102 736    | 6 733 952<br>154 131 | 5 378 865<br>80 929 | 6 038 069<br>162 551           |
|                              |                      | 11 260 992<br>IENS (INS |                      |                     | 8 988 958<br><b>bre 1990</b> ) |
| Françaises .<br>Étrangères . | 122,4<br>115,1       | 122,3<br>114,5          | 122,5<br>114         | 121,9<br>115,2      | 1 <b>22,2</b><br>115,2         |
|                              | INDIC                | CES CAC                 | lu lundi au ve       | ndredi)             |                                |
|                              |                      |                         |                      |                     |                                |

| INDICES CAC (du lundi au vendredi) |          |              |             |          |            |
|------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------|------------|
|                                    | 16-9-91  | 17-9-91      | 18-9-91     | 19-9-91  | 20-9-91    |
| -                                  | · (ba    | se 100, 28 i | lécembre 19 | 90)      |            |
| Général                            | 493,3    | 496,6        | 495,3       | 493,1    | 495,2      |
| 1                                  |          |              | décembre 19 |          |            |
| CAC 401                            | 1 878.26 | 1 878,42     | 1 869,41    | 1 880,36 | 1 1 885,49 |

| Frounts Chi                                                                      | <u>muques</u>                                              | 2                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | 20-9-91                                                    | Diff.                                                            |
| Inst: Meneux Boussel-Uclaf Synthélabo BASF Bayer Hoechst Imp. Chemie Norsk Hydro | 4 170<br>1949<br>930<br>855<br>987<br>830<br>129,50<br>159 | + 15<br>+ 87<br>- 29<br>- 10<br>+ 7<br>inch.<br>- 5,50<br>- 2,10 |

#### LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES

| -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valents | Hansa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valeurs      | Baisse<br>%                                                                   |
|         | + 79<br>+ 55<br>+ 55<br>+ 48<br>+ 43<br>+ 43 | Peckiney CIP | - 103<br>- 9,2<br>- 6,9<br>- 6,5<br>- 5,5<br>- 4,9<br>- 4,8<br>- 4,5<br>- 4,5 |

| MARCHÉ LIB                  | RE DE            | L'OR             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | Cours<br>13-9-91 | Cours<br>20-9-91 |
| Or to (idio en berre)       | £3 700           | 84 900           |
| - (fillo en lingot)         | 63 90¢           | 66 100           |
| Pièce trançaise (20 fr.)    | 369              | 376              |
| Pièce trançaise (10 fr.)    | 368              | NC               |
| Price selese (20 fr.)       | 378              | 382              |
| Pièce latine (20 fr.)       | 360              | ·366             |
| Pièce tunisienne (20 fr.) . | 360              | 380              |
| Sourceals                   | 470              | 472              |
| a Souverale Bizabeth II     | 475              | 480              |
| e Demi-souveralu            | 380              | 705              |

| Or fin (die en berre)         | 63 700 | 84 900 |
|-------------------------------|--------|--------|
| - fallo en Engot)             | 63 900 | 66 100 |
| Pièce trançaise (20 fr.)      | 369    | 376    |
| e Pièce française (10 fr.)    | 360    | NC     |
| Price seisse (20 fr.)         | 378    | 382    |
| Pièce latine (20 fr.)         | 360    | ·368   |
| e Pièca tunisienne (20 fr.) . | 360    | 380    |
| Souverain                     | 470    | 472    |
| Sourrenin Elizabeth II        | 475    | 480    |
| e Derni-souverals             | 360    | 395    |
| Pièce de 20 dollers           | 2 085  | 2 120  |
| - 10 dollars                  | 990    | 1 100  |
| • 5 dollar                    | 582,60 | 581,2  |
| - 50 peecs                    | 2.380  | 2 410  |
| - 20 mades                    | 430    | NC     |
| - 10 Sorius                   | 379    | 388    |
| o - 5 roubles                 | 255    | 255    |
| e Cos sièces d'es es esse     |        |        |

| VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT<br>TRAITÉES AU RM (*) |                     |                     |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|                                                  | Nbre de<br>titres   | Val. en<br>cap. (F) |  |  |
| Alcatel Alsth                                    | 1 344 054           | 802 290 629         |  |  |
| ELF-Aquitaine                                    |                     |                     |  |  |
| Lyon. caux                                       | 842 964<br>529 892  | 471 506 128         |  |  |
| AccorBSN                                         | 456 501             | 430 132 057         |  |  |
| Pengeot SA<br>Paribas act. A                     | 665 290<br>885 33 i |                     |  |  |
| Fotal cat. B                                     | 403 821             | 357 578 479         |  |  |
| Suez (Comp.)<br>Eurot. SA-PLC                    | 5341388             | 331 244 780         |  |  |
| Eaux (Gén.)<br>Laf. Coppée                       | 129 240<br>839 431  |                     |  |  |
| Air Liquide                                      |                     |                     |  |  |

19 septembre 1991 inclus.

عَكُدًا مِنَ الدُّصِلِ

## Les suites des scandales boursiers

Très anime, le compartiment es emprunts internationaux libellés en yens est actuellement sollicité par deux catégories d'emprunteurs. La pius nombreuse est constituée d'entreprises japonaises. Celles-ci, à la suite des scandales boursiers qui ont éclaté cet été dans leur pays, ont vu diminuer leurs chances de placer à l'étranger des obligations munies de bons permettant d'acquérir des actions. C'est une solution très peu conteuse à laquelle elles pouvaient apparavant recourir facilement et pour des montants très importants, surtout sur le marché de l'eurodollar. La source n'est certes pas tarie, mais elle s'est considérablement amenuiste. Aussi, pour se procurer les fonds qui leur sont nécessaires, les firmes nippones émettent de plus en plus d'emprants de type classique, qui ne débouchent pas sur des actions. avent en masse sur le marché de Renioven, qui bénéficie d'une configurate favorable, car les taux d'antérêt japonais sont pour l'intente orientes à la baisse. Pour des transactions d'assez lon-gue durce se débiteurs proposent des rémains front nominales de

l'ordre de 6976 à 7 % L'autre carégorie est celle des émetteurs étangers de premier plan, qui n'out pas à offrir des nts aussi élevés pour attirer les investisseurs. La qualité de leurs dettes et la rareté de leur apparition leur permettent de ne servir qu'un intérêt nominal de l'ordre de 6,25 % l'an. C'est ce que font la province canadienne d'Ontario et la République d'Autriche, qui viennent de lancer des emprunts de 50 miliards de yens, respectivement pour des durées de cinq et dix ans. Les deux affaires viennent très peu cher à leurs bénéficiaires. Mais elles retiennent aussi l'attention pour d'autres raisons, dont la nature est plus politique que financière

L'opération d'Ontario - que dirige une des grantes euroban-ques japonaises, IRI International - a été lancée vendredi 20 septem-bre, un jour après que l'Afrique du Sud eur effectué son grand retour sur l'euromarché. Pretoria n'avait pins offert de titres interdepuis plus de cinq ans. Sa réanparition a été très réussie. Elle plus grands, comme les banques

s'est faite sur le marché allemand des capitaux sous la conduite de la plus grande banque d'outre-Rhin, la Deutsche Bank. Cet emprunt sud-africain n'a pontant pas été au goût de tous. Certains estiment qu'il est encore trop tôt pour réha-biliter pleinement un pays qu'i avait été si longtemps mis au banc des nations. Les autorités de la province d'Ontario se sont, ces dernières années, montrées plus fermes que d'autres à cet égard, refusant de traiter avec des banques qui auraient participé à des transactions financières sud-africaines. Or, le groupe de direction de son émission de transactions en yens de vendredi ne renferme aucun établissement qui participe directement au nouvel euro-emprunt en marks de l'Afrique du Sud.

#### Réussite de l'emprunt de la Banque mondiale

Quant à la transaction de l'Autriche, plusieurs spécialistes n'hésitent pas à la mettre en relation avec un très grand emprunt de 1,5 milliard de dollars qui vient de voir le jour pour le compte de la Banque mondiale. Cette organisation avait indiqué, voici plusieurs semaines, à quelques maisons de titres impliquées dans de récents scandales financiers qu'elles ne figureraient pas dans le groupe de direction de sa prochaine émission. Parmi les exclus, il y a deux des plus importants établissements japonais, Nomura et Nikko. Or, c'est précisément à Nikko qu'est revenu le soin de diriger l'emprunt autrichien. L'Autriche est un débiteur dont la signature est extrêmement appréciée, et son prestige rejaillira par la force des choses sur la banque à qui elle confie un mandat. Cela permet de corriger l'impression pénible de réprimande laissée par la décision de la Banque mondiale.

Cet emprunt en dollars de la Banque anondiale, a lu-même eté un des grands succès de la semaine, ik est d'un type plané-taire, les obligations étant distribuées à la fois en Amérique, en Europe et en Extrême-Orient. Dans tous les continents, l'appétit nationaux en souscription publique des préteurs a été très vif. Les investisseurs institutionnels les

centrales sont avides de titres de qualité libellés dans la devise américaine. Cette situation tient notamment à la place croissante prise cette année sur le marché international des capitaux par les compartiments du dollar canadien et de l'écu. Leur évolution a été spectaculaire et elle s'est certainement produite au détriment de l'eurodollar. Les grands emprunts pour le compte des meilleurs débiteurs y sont devenus relativement rares. Lorsque l'un d'entre eux se présente, il a de fortes chances d'être bien accueilli.

Sur le marché de l'écu, le Crédit local de France s'est distingué. Il s'est procuré quelque 428 millions d'écus grâce à un très bel emprunt de dix ans de durée dont les intérêts seront versés à l'échéance, en même temps que le remboursement du capital, ce qui correspondra alors en tout à un montant d'un milliard. Les titres étaient offerts aux investisseurs de façon à leur rapporter l'équivalent de 8.78 %. Paribas, qui a organisé cette opération, a aussi permis au Crédit local de conclure un contrat d'échange aux termes duquel celui-ci dispose non plus d'écus mais de francs français. Le tout lui revient nettement moins cher que s'il s'était directement adressé au marché national des emprunts en francs. l'économie étant estimée à une quinzaine de points de base (ou centième de points de pourcentage).

Dans le compartiment de l'eurofranc, les débiteurs français se suivent à une cadence soutenue, car ils peuvent épuiser des fonds de facon bien pius avantageuse que sur le marché national où les frais liés à une opération nouvelle sont sensiblement plus élevés. La Caisse centrale de coopération économique l'a bien montré. Sa dernière eurotransaction d'un milliard de francs que dirigeait le Crédit commercial de France a été émise l<u>undi sans la ga</u>rantie de l'Etat. Elle ne lui est pas revenu; plus cher roue si elle s'était présentée sur le marché national, ou pourlant, tons ces émorants sont earantis. Le Crédit foncier et la Caisse nationale des autoroutes

cette situation. CHRISTOPHE VETTER

#### **DEVISES ET OR**

#### Pause sur le dollar

مكذا من الاصل

Après le vif repli de la semaine précédente, qui l'avait ramené de 1,74 deutschemark à 1,6875 DM et de 5,91 à 5,74 francs, le dollar s'est stabilisé cette semaine, avec des cours inchangés à la veille du week-end, à part une petite alerte provoquée par des rumeurs sur l'état de santé de M. Boris Eltsine.

Le repli en question avait été provoqué par le nouvel abaisse-ment du taux d'escompte de la Réserve fédérale des Etats-Unis. ramené de 5,50 % à 5 %, qui accentuait l'écart de taux avec l'Allemagne, où la Banque fédérale maintient le loyer de l'argent à court terme aux environs de 9 % 9,25 % depuis le 15 août dernier.

Comme, à l'heure actuelle, les capitaux internationaux sont attirés par les monnaies et les places offrant les meilleures rémunérations, il était logique que le dollar fût déprimé par l'accentuation de cet écart.

Comme la reprise de l'économie américaine tarde à se manifester vraiment, les cours du billet vert ont fléchi et, selon les opérations, pourraient revenir aux alentours de 1,65 DM, avant de se raffermir

Selon M. Christopher Kwie-cinski, spécialiste des Etats-Unis au service d'études de la Banque Indosuez, le dollar devrait remon-ter en 1992, après une correction de courte durée et la disparition des anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, celle qui vient d'intervenir devant, très probablement, être la dernière.

Relevons que l'annonce d'un déficit commercial américain de 6,9 milliards de dollars en juillet contre 3,79 milliards en jum n'a En revanche, la santé de M. Boris Elisine préoccupe les opérateurs. Mercredi, la rumeur d'un nouvel

accident cardiaque qu'aurait subi le président de la République de Russie a fait, temporairement, bondir le dollar à 1,6940 DM et 5,77 francs avant un retour au

Mais, jeudi, il a fallu qu'un porte-parole de M. Eltsine démente la rumeur circulant sur le marché de New-York suivant laquelle l'homme politique était décédé... Pour nombre d'opérateurs, les événements d'URSS vont, malgré tout, conférer une prime au dollar dans les mois qui

#### Reconstitution des avoirs de change nets à la Banque de France

En attendant, le deutschemark reste très ferme, grace aux taux élevés pratiqués à Francfort, ce qui réjouit fort le président de la Bundesbank, M. Helmut Schlesinger. Ce dernier estime que l'inflation en Allemagne pourrait atteindre son maximum cette année, puis se contracter grâce à la fermeté du mark.

De toute façon, le taux de 4 % pour la hausse des prix reste trop élevé, mais une baisse n'est pas à exclure en 1992, selon lui : «Je ne suis pas d'accord avec ceux qui envisagent un taux de 5 % »

Un mark fort, oui, mais aux dépens des autres monnaies du Système monétaire européen. notamment le franc : à Paris, la devise allemande s'est encore renforcée à 3.4080 francs

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 16 SEPTEMBRE AU 20 SEPTEMBRE 1991 (La liene inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

| PLACE     | Livre     | \$EU.          | Français | Franc<br>suisse | D.mark   | Franc<br>belge | Florin  | Lire<br>italierme |
|-----------|-----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|-------------------|
| New-York  | 1,7250    | <del>-</del> - | 17,3310  | 67,6132         | 3184,6%  | 2,86,36        | 52,3834 | 0,07892           |
| HER TUR.  | 1,7325    |                | 17,4695  | 67,6590         | 59,2768  | 2,8769         | 52,6316 | 0.0792            |
| Parle     | 9,9532    | 5,7700         |          | 390,12          | 340,61   | 16,5234        | 302.25  | 1,5540            |
|           | 9,9515    | 5,7440         |          | (4,88).         | 340,49   | 16.5247        | 302.32  | 1,5179            |
| Zurlich " | - 2.55(2) | 1.4790         | 5,6325   | -               | K7,3081  | 1,2353         | 77,1751 | 1,1673            |
|           | 1,5686    | 1,4780         | 25,7312  | · -             | \$7,61 H | 4.2520         | 77,7895 | 1,1702            |
| Franciert | 2,9121    | 1,6940         | 29,3587  | 11453           |          | 1,8510         | 88,7375 | 1,3357            |
|           | 2,9227    | 1,6870         | 29,3698  | 114,14          | -        | 4,8533         | 88,7895 | 1,3370            |
| Brucelles | 60,237    | 34,92          | 6,0519   | 23,6105         | 20,6139  | -              | 18,2922 | 2,7561            |
|           | 60,2217   | 34.76          | 6,8515   | 23,5183         | 5079049  |                | 18,3947 | 2,7522            |
| Amsterdam | 3,29.90   | 1,9090         | 33,0849  | 1,2907          | 112,691  | 5,4667         |         | 1,5067            |
|           | 3,2918    | 1,9000         | 33,0780  | 1.2855          | 112,62   | N-1660         | -       | 1,5044            |
|           | 2185,57   | 1267           | 219,584  | 856,659         | 747,933  | 36,2829        | 663,698 |                   |
|           | 2188,15   | 1363           | 219,48   | 854,53          | 748,67   | 36,33.19       | 664,74  | -                 |
| Tokyo     | 232,012   | 134,50         | 23,3102  | 90,9398         | 79,3978  | 3,8516         | 70,4557 | 0.1061            |
|           | 231,98    | 133,90         | 23,3113  | 90,5953         | 79,3717  | 3,8521         | 70,4737 | 0,1060            |

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 20 septembre, 4,2899 F contre 4,2897 F le vendredi 13 septembre 1991.

Les avoirs de change nets de la Banque de France, qui étaient retombés de 162 milliards de francs en décembre 1990 à environ 110 milliards de francs en juin 1991, ont amorcé une nette remontée à 147 milliards de francs au 5 septembre 1991.

La chute du premier semestre de cette année était due au véritable «drainage» des avoirs français au profit de l'Espagne, dont les réserves de change augmentaient à due concurrence. La Banque de France devait empêcher le franc de crever son cours plafond vis-àvis d'une peseta excessivement surévaluée, en raison des taux d'intérêt élevés pratiqués par la Banque d'Espagne.

Depuis juin, la peseta a décollé de son plafond, ce qui a permis aux avoirs français de se regonfler. Comme nous l'avons expliqué dans nos colonnes (le Monde daté 30 juin-1° juillet 1991), les avoirs de change nets de la Banque de France sont reconstitués en prenant les disponibilités à vue de l'étranger au compte 2 du bilan de la Banque, plus les avances au Fonds de stabilisation des changes (compte 4 de l'actif) qui comprennent les avances au FECOM et au FMI, et en déduisant d'abord les créances des banques et des institutions étrangères (compte 25 du passif - 21 millards de francs au 5 septembre 1991), puis une partie du compte 25 (dispositions et engagements à vue).

SYSTÈME MONÉTAIRE EUROPÉEN

#### **MATIÈRES PREMIÈRES**

## Le coton rentre dans le rang

Demier de tous les marchés des matières premières à s'être main-tena à la hausse ces dernières aunées, le coton a connu cet été un retournement de tendance qui un retoumement de tendance qui lui a fait perdre en quatre mois l'essentiet du terrain gagné pied à pied depuis l'automne 1988. Les cours, qui avaient plafonné à New-York à 92,22 cents par livre (454,5 grammes), entreprenaient ensuite une lente dégringolade, combant à 75 cents le 28 juin, à 68,73 cents le 29 juillet. Une très légère reprise le 2 août, à 70,14 cents, précédait la rechute, jusqu'à 63,55 cents le 13 septembre, point le plus bas atteint jusqu'ici.

Avec une baisse de plus de 30 %, le coton n'a pas touché le bas niveau de septembre 1988, où le cours mondiel (fudier de Liverpool) était inférieur à 60 cents, ni les abimes de l'été 1986, où il était tombé au-dessous de 40

Pourtant, au printemps, la spé-culation avait fait flamber les cours sur le marché à terme de New-York. Des pluies très importantes dans le sud des Etats-Unis

- :

|     | PRODUMS                             | COURS DU 20-9                       |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ,   | Course b. g. (London)<br>Trans more | 1 349 (+ 7)<br>Livres/tonne         |
| . 1 | Atominium (Loudes)<br>Trans mass    | i 218 (~ 35)<br>Dollars/tonne       |
|     | Nickel (Lantres) Track more         | 7 650 (- 215)<br>Dollarshoane       |
|     | Sucre (Paris)<br>Décembre           | 282 (- 3.5)<br>Dollars/tome         |
|     | Café (Lodes)<br>Novembre            | 538 (- 24)<br>Livres/tonne          |
|     | Curao (New York)<br>Décembre        | -1 233 (+ 80)<br>Dollars/tonne      |
|     | Blé (Chicago)<br>Décembre           | 330,50 (+ 0,50)<br>Cents/boisteau   |
| ,   | Mak (Caran)<br>Décembre             | 250 (- 4)<br>Ceats/boisseau         |
|     | Soja (Chicago)<br>Octobre           | 193,60 (- 0,5)<br>Dollars/L. counte |

avaient fait craindre un effondrement de la production du premier exportateur mondial (les Etats-Unis ont, en 1990-1991, produit 15,5 millions de «balles» de 480 livres, et en ont exporté 7 mil-lions). «Les Etats-Unis vont impor-ter du coton!», murmuraient cer-tains, faussement apitoyés... En fait, l'actuelle récolte de coton comptera parmi les meilleures qu'auront engrangées les Etats-Unis : on s'attend, pour 1991-1992, à une production de 17,8 millions de baltes, la plus forte depuis... la campagne 1937-1938, où elle avait dépassé 19 millions. De quoi justifier un retournement de cours.

#### Les incommes soviétiques

Pouriant des inconnues subsistent. Pas vraiment chez le premier producteur mondial, la Chine, qui produit plus de 20 millions de balles, mais qui est aussi le pre-mier consommateur de la planète, et importe ce qui lui manque, si nécessaire. Mais plutôt en URSS, et là, les inconnues sont à la fois

climatiques et politiques. Climatiques d'abord. En Ouzbé-kistan, qui fournit 60 % environ de la production soviétique, éva-luée en 1990-1991 à 12 millions de balles, le printemps a été plus que mairvais et les semailles qu'il a failu recommencer ont pris un retard irrattrapable. La récolte ne pourra pas avoir lieu avant le début d'octobre, et le mauvais temes arrive habituellement à la fin d'octobre... Un délai fort court pour ramasser et mettre à l'abri les flocons blancs si sensibles à l'humidité. Pourtant, ce risque n'est pas aussi inquiétant qu'on pent le penser, en raison de stocks de report considérables, suscepti-bles de pallier un éventuel acci-dent de production.

Mais les inconnues sont aussi politiques. L'URSS exporte environ le quart de sa production, mais jusqu'ici essentiellement vers les pays qui étaient naguère ses satellites. Nul ne sait comment se

passeront les négociations pour des échanges autrefois régis par le droit régalien du plus fort, mais il y a gros à parier qu'elles seront plus serrées qu'autrefois et que les besoins en devises, de part et d'autre, y joueront un rôle certain. Il faut compter aussi avec la volonté d'indépendance affirmée de chacune des Républiques productrices, soucieuses de maîtriser leurs ressources et peu prêtes à immoler leur intérêt national sur l'autel fédéral de la nouvelle

Enfin. les échanges extérieurs étaient-naguère assurés par des centrales puissantes et incontestées, dont le rôle est aujourd'hui indubitablement minoré. Le problème des candidats à l'importation de coton d'Union soviétique, classique aujourd'hui, sera de trou-ver les interlocuteurs idoines pour mener à bien les négociations, sans que de nouvelles règles du jeu aient été mises en place sur ce qui reste de l'ancien système. Et cha-cun sait que la commercialisation des produits n'a jamais été le point fort en Union soviétique.

Depuis deux ans, la consommation de coton était supérieure à la production, et cela suffit à expliquer la bonne tenue des cours. Aujourd'hui, les opérateurs ont le sentiment qu'on va vers une situation où la production va être superieure à la consommation, et en bonne logique, l'ambiance est à la baisse. Pour que le processus s'inverse, il faudrait que la reprise économique mondiale se dessine, mais annoncée de semestre en semestre, et toujours reculée, elle tarde à se manifester. Elle seule pourtant pourrait redonner un nouvel élan à la consommation, assurer le soutien des cours et insuffler un espoir raisonnable aux

Pour l'heure, à 64,38 cents la livre, le 19 septembre à New-York, le coton rentre dans le rang. JOSÉE DOYÈRE

## MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

## L'écart germano-américain se creuse

entre les taux américains et alle-mands devient considérable environ quatre points ce qui favorise le mark et déprime le dollar. Certes, l'initiative de la Fed ranime les espoirs de détente du loyer de l'argent en Europe, notamment à Paris, mais, dans l'immédiat, la fermeté de la devise allemande (près de 3,41 francs) incite guère la Banque de France à abaisser ses taux directeurs, bien que les entreprises, notamment les PME chères à MM. Bérégovoy et Charasse, ajent besoin d'une diminution de leurs frais financiers. Cela explique que les cours du MATIF soient revenus de 106,80 MATIF solent revenus de 100,80 à 106,60, ce qui correspond à un rendement de 8,85 % pour l'OAT à dix ans. Lors de la présentation du projet de budget pour 1992, M. Pierre Bérégovoy a indiqué que ce projet se fondait sur des taux de 8,80 % pour le long terme et de 260 % pour le const terme ce ce const terme et de 260 % pour le const terme et de 260 8,60 % pour le court terme, ce qui implique une diminution d'un demi-point pour ledit court terme (9 1/4 % actuellement).

Un marché on pen saturé

Sur un marché obligataire parisien qui se tient assez bien, en rai-son des espérances qu'il nourrit, des indices de saturation commencent tout de même à apparaître, en raison de l'avalanche d'émis-sions qui s'y abat. Des traces de «colle» apparaissent même cà et là, certains syndicats de placement se voyant contraints de porter euxmêmes une partie des titres émis, ou même d'en racheter un peu en Bourse pour en soutenir les cours sur le marché gris.

Ainsi, l'emprunt du Crédit foncier de la semaine dernière (2,2 milliards de francs) a pu être qualifié de véritable « giu », le syn-

Après la nouvelle diminution du taux d'escompte de la Réserve fédérale des Etats-Unis, l'écart signature du Crédit foncier de France, très bien noté par les agences de Moody's et SP-ADEF, agences de Moduly s'et SPADIA, est excellente et le papier en question se casera aisèment, mais il faudra un peu plus de temps. Le scénario a été le même, toujours la semaine demière, pour l'emprunt de I,I milliard de francs de la Caisse de refinancement hypothé-caire (CRH), autre «colle», le chef de file. Paribas, ayant dû en défi-nitive lui aussi soutenir un peu les

L'emprunt de 1 milliard de francs de l'Aérospatiale s'est, fina-lement, assez bien placé, grâce à son coupon de 9,40 % de taux nominal. Il était pourtant assez vivement controversé : certains investisseurs, jugeant l'émetteur en faillite virtuelle, sans véritable garantie de l'Etat, ce qui parait tout à fait excessif, ne voulaient à aucun prix de ce papier. D'autres, en revanche, estiment que les émissions de l'Aérospatiale, établissement adossé à l'Etat, ne font courir aucun risque, opinion qui a largement prévahi.

La petite émission du Crédit foncier de France (500 millions de francs) à versements trimestriels progressifs, comprenant une part croissante du capital, jusqu'au remboursement complet de ce

O ETATS-UNIS : les investissements étrangers out aidé la crois-sance. L'accroissement des inves-tissements étrangers aux États-Unis a contribué au maintien de la santé économique américaine avec peu d'effets secondaires négatifs, a estimé vendredi 20 septembre le gouvernement américain en publiant son dernier rapport sur le sujet. Selon ce texte, les filiales aux Etats-Unis des sociétés étrangères paraissent avoir les mêmes objectifs qualifié de véritable « glu », le syndicat d'émission, mené par la dent même en fait à consacrer en cours de cette période.

été tout aussi controversée. Quali-fié de » fondant » par ses détracteurs, parce qu'il organise une «fonte» progressive de l'épargne du souscripteur s'il n'y prend garde, ce genre d'emprunt (la seconde édition par le Crédit fon-cier après celle de mars) a un avantage : le souscripteur reçoit une rente appréciable, complément éventuel de sa retraite, à condition de ne pas vivre trop longtemps. C'est, en quelque sorte, un viager, au détriment des héritiers, s'il

Cette semaine, donc, une volée d'émissions est venue solliciter les prèteurs, avec un accueil inégal. France Telecom, qui a pris, en juin dernier, la place de la Caisse nationale de telécommunications (CNT), crèce en 1967, a levé 2,5 milliards de francs, avec un petit peu de mal, le coupon de 9 % nominal étant jugé insuffisant pour la tranche de 2 milliards de francs à onze ans. Les quinze ans de l'emprunt de 1,3 milliard de francs à 9,20 % de la Caisse natio-nale des autoroutes (CNA) ont été jugés un peu longs, tandis que le milliard de francs des Charbonnages de France se plaçait sans trop de difficultés, sous la houlette d'Indosuez et du CCF.

FRANÇOIS RENARD

movenne davantage de ressources financières que les sociétés américaines dans des usines, des équipements, la recherche et le développement ainsi que dans les compensations salariales. Les Etats-Unis ont dans une large mesure bénéficié de l'important flux d'investissements étrangers pendant les années 80, a précisé M. Michael Darby, sous-secrétaire au commerce. Sans ces capitaux, a-t-il souligné, la croissance économique américaine aurait été plus faible au

# L'attentat contre le DC-10 d'UTA aurait été commandité par la Libye

Louis Bruguière a présenté à huis clos aux familles des victimes, vendredi 20 septembre, le film reconstituant l'attentat du DC-10 d'UTA, le 19 septembre 1989, au cours duquel cent soixante-dix personnes étaient mortes. Selon les avocats de SOS-Attentats, le magistrat aurait indiqué qu'il disposait d'aun faisceau de preuves et de présomptions » impliquant les services de renseignements

Pendant trois longues heures de huis clos, dans la chambre des criées du palais de justice de Paris, le juge Jean-Louis Bruguière a fait œuvre de pédagogie et

#### L'ESSENTIEL

#### **DATES**

Il y a dix ans, le TGV Paris-Lyon

#### ÉTRANGER

#### La tension

dans le Caucase Le référendum sur l'indépendance de l'Arménie et la voyage de M. Eltsine dans la région ........ 4

La situation au Yémen

#### Menaces sur l'unité du pays .... POLITIQUE

Livres politiques En quête d'attentes partagées, par André Laurens...

Réorganisation à l'Elysée M. Mitterrand va modifier sa stratégie de communication..

#### COMMUNICATION

Volkswagen assigne Renault en iustice La firme allemande conteste une

#### SOCIÉTÉ

#### La lutte

contre le tabagisme Les associations vont multiplier les plaintes contre les fabricants..

#### CULTURE

Photographies d'hier et d'aujourd'hui

Atget, Stieglitz, Doisneau, Lartigue... et les nostalgies de Ber nard Piossu..

#### Heures locales

 La Venise verte menacée L'aide aux personnes âgées dépendantes e Amiens s'exi ● Tempète au Cap-d'Agde • La métro e Tick'Art à Lyon e Le grand espoir des petites villes Pour une écologie de la com-

#### ÉCONOMIE

Le groupe Pinault propose de reprendre le Printemps Une pression supplémentaire

#### Services

| ADONNEMENTS      | 2  |
|------------------|----|
| Camet            |    |
| Météorologie     | 18 |
| Mots croisés,    | 11 |
| Radio-Télévision | 18 |
| Spectacles       | 14 |
| [ n n d] d       |    |

matique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 21 septembre 1991 été tiré à 511 604 exemplaires. enquête. Le magistrat avait convo-qué les cent quarante parties civiles dans le dossier de l'attentat du DC-10 d'UTA, pulvérisé, voità presque deux ans jour pour jour, au-dessus du désert du Ténéré. Un attentat qui avait coûté la vie aux cent soixante-dix passagers et membres d'équipage du vol Braz-

L'initiative est peu courante dans le monde de la justice, mais, a expliqué M. Bruguière, « j'avais perçu depuis quelque temps, à tra-vers les contacts que j'ai pu avoir avec les avocats ou les parents des victimes, que les familles pensaient, à tort, qu'on leur cachait quelque chose et que le juge avait pu saire l'objet de pressions ». Grace à un film de quarante minutes, diffusé sur trois moniteurs-vidéo et réalisé par l'Ecole nationale de police (1), le magistrat instructeur a donc notifié aux familles les résultats des multiples expertises scientifi-ques, expliqué le déroulement de l'enquête policière et délivré ses conclusions, en l'état du dossier, sur les faits.

cerit, on va le lire et puis le laisser de côté. Là, on est devant un écran qui nous reflète exactement ce qui s'est produit», disait à la sortie la veuve d'un des membres de l'équipage. Les enquêteurs ont pu reconstituer en effet l'itinéraire tragique de l'appareil, des derniers messages du pilote à l'explosion de la bombe. On sait maintenant sans aucun doute possible que les explosifs (de la pentrite) étaient dans une valise, enfermée dans le conteneur embarqué à Brazzaville, que le « porteur de valise », le

La séance fut éprouvante : « Un

est très probablement mort dans

est très probablement mort dans l'explosion de l'avion.

Mais surtout, la réunion a permis de confirmer la piste libyenne. Si l'hypothèse syrienne, un moment évoquée, est formellement écartée, il apparaît bien que les trois opposants au régime de Brazzaville – N'Galina, l'artificier du commando, en fuite au Zaire, Bernard Vanga, emprisonné au nard Yanga, emprisonné au Congo, et Mantagany - n'étaient que les exécutants. Leur main était que les exécutants. Leur main était armée par la Libye. Abdallah Elaz-rag, « le premier conseiller de l'am-bassade libyenne à Brazzaville, a supervisé l'attentat, et il est proba-ble qu'il ne l'a pas fait de sa seule autorité. Il a reçu des ordres de sa hiérarchie », a annoncé, à l'issue de la projection, Mº Francis Szpi-ner, l'un des deux avocats de l'as-sociation SOS-Attentat, qui regroupe cent vingt parties civiles et s'est elle-même constituée partie civile. « Le film, a précisé son confrère, Me Jean-Paul Lévy, met en cause précisément la Libye et

ses services de renseignement.» S'il s'est refusé à toute déclaration sur le fond de l'affaire ~ secret de l'instruction et sécurité de l'enquête obligent, — le juge Bruguière affichait sa satisfaction et se disait optimiste : «Je crois pouvoir dire que je serai en mesure, dans un bref délai, de conclure. » Pas d'état d'âme pour le magistrat : «L'affaire ira jusqu'à

En clair, des mandats d'arrêt internationaux devraient être lanils viseraient, outre Elazrag, le plus haut niveau de l'appareil libyen: les noms du vice-ministre des affaires étrangères, M. Moussa

services de renseignement de Tripoli, M. Abdallah Senoussi, avaient été cités (2).

Ensuite? Avocats, families... et juge veulent voir désigner au grand jour et condamner les vrais sables de l'attentat, quelles qu'en soient les implications diplo matiques. «On ne peut pas délibérément effacer cet attentat des mémoires, résumait le père de Laurent Buisset, mort à vingt ans au-dessus du Tchad. Nous voulons aller le plus loin possible, devant la Cour de justice de La Haye, ou devant l'ONU. Le pays commandi-taire doit être mis à l'index des nations. v

M. Bruguière a su emporter la confiance d'une majorité de ses auditeurs, impressionnés par le travail de titan qu'ont fourni magistrat et enquêteurs. Il a pu convaincre une partie des familles de sa ténacité, de son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Pourtant, un point d'interrogation demeurera ancré dans les esprits, jusqu'à l'aboutissement du dossier : serait-il possible que, pour une fois, les exécutants ne soient pas les seuls à payer le prix de leur crime?

#### SYLVIE DERAIME

(1) Des extraits de ce film avaient été diffusés par TF1, ls 12 septembre, au cours de l'émission «Le droit de savoir». Une enquête préliminaire avait été ordonnée par le parquet de Paris pour déterminer dans quelles condition la dif-fusion d'un film faisant partie de l'ins-truction a pu avoir lieu.

(2) L'Express du 27 juin et le Point du juillet 1991.

Douze ans après la mort de l'ancien ministre

## Le juge d'instruction a rendu un non-lieu dans l'affaire Robert Boulin

M. Laurence Vichnievsky. iuge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a rendu, vendredi 20 septembre, une ordonnance de « non-lieu à poursuivre » dans l'information judiciaire ouverte le 7 juin 1983 après la plainte de la famille de M. Robert Boulin, qui conteste la thèse du suicide de l'ancien ministre dont le corps avait été découvert, le 30 octobre 1979, dans l'étang Rompu, en forêt de Rambouillet (Yvelines).

Robert Boulin, ministre du travail et de la participation, a luimême mis fin à ses jours. C'est. à tout le moins, une « vérité judiciaire» établie par une minutieuse instruction qui a duré huit ans. Trois juges se sont succédé et le dernier, M= Vichnievsky, a rendu une ordonnance conforme aux réquisitions du parquet transmises le 31 août (le Monde du 4 septem-

Un incident de niveau 2 sur

l'échelle de gravité nucléaire qui

en compte six a affecté le fonc-

tionnement des réacteurs B1 et

B2 de la centrale nucléaire de

Chinan (Indre-et-Loire). Lors de

la fabrication d'eau borés nécessaire à la conduite du

réacteur et à la régulation des

réactions nucléaires - le bore

est un «poison» pour elles -

les équipes de Chinon se sont

trompées dans leur dosage. La

solution étalon qui leur servait

de référence n'était pas bonne

et ils ont donc introduit trop de

Ce type d'incident serait de

peu d'effets s'il ne conduisait à

des situations plus critiques en

cas d'accident grave sur le

réacteur. Dans ce cas, il peut

arriver que l'on injecte de l'eau

froide chargée en bore pour le

refroidir et « tuer » les réactions

nucléaires. Or, cet élément chi-

mique, lorsqu'il est trop

bore dans les installations.

bre). La grande majorité des éléments du dossier militent en faveur de la thèse du suicide. Ainsi M. Boulin avait-il écrit à de nombreuses personnes pour expliquer son geste et il semble incon-testable qu'il ait lui-même tapé les lettres sur sa propre machine à écrire. Selon les experts, les men-tions manuscrites ajoutées à l'intention de certains correspondants sont bien de sa main et le ministre a été vu à Montfort-l'Amaury alors qu'il postait ces lettres peu avant

Dans ses écrits, Robert Boulin expliquait abondamment son dés-espoir provoqué par l'achat d'un terrain à Ramatuelle à l'homme d'affaires André Tournet, en 1974. Une opération financière complexe révélée par la presse et dont l'enchaînement pouvait faire pen-ser que l'ancien ministre s'était rendu complice d'une série d'es-croqueries. «Je préfère la mort à la suspicion...», écrivait-il notam-

L'expertise médico-légale prati-

concentré dans l'eau, a l'incon-

vénient à température trop

basse de précipiter au fond des

cuves, perdant ainsi une partie de son efficacité puisqu'il est

moins bien refoulé par les

Cette erreur de dosage et

cette conséquence possible ont donc amené les autorités de

sûreté et EDF à classer l'inci-

dent au niveau 2. D'autant que

les équipes de conduite des

deux réacteurs ont commis une

maladresse supplémentaire.

Lorsqu'elles se sont aperçus de

l'excès de bore dans les réac-

teurs, elles ont aussitôt injecté

de l'eau pour le diluer et éviter

que les réactions nucléaires ne

soient affectées par ce produit.

Or, dans ce cas, les consignes

sont formelles, la puissance du

réacteur doit être d'abord

réduite avant d'engager quelque opération que ce soit. Un man-

quement aux règles qui a été

aussitôt sanctionné.

Incident sans conséquence

à la centrale nucléaire de Chinon

quée peu après le décès concluait que « les constatations effectuées sur le corps de Robert Boulin sont celles habituellement observées dans les asphyxies par submer-sion ». Une seconde expertise effectuée en 1983 n'infirmait pas la thèse du suicide, même si les spécialistes ajoutaient prudemment : « Une mort par submersion chez un sujet ayant absorbé du diazepan [valium] reste une hypothèse acceptable mais nullement démontrée par des preuves scientifique ment indiscutables.

#### Jusqu'à la Cour de cassation

Par cette rigueur toute scientifique, les experts voulaient dénoncer surtout les insuffisances de la première expertise, pratiquée sommairement à une époque où même la famille de M. Boulin était certaine du suicide. Mais, pour certains, c'était une porte ouverte à d'autres

Ainsi Me René Boyer, conseil de Mª Colette Boulin, veuve du ministre, et de ses enfants, Ber-trand et Fabienne, reste convaincu que Robert Bonlin ne s'est pas sui-cidé. Selon l'avocat, les lividités cadavériques constatées sur la région dorsale du cadavre prouve-raient que le corps se trouvait sur le dos au moment du décès, alors qu'il a été découvert à genoux, penché en avant. L'absence de vase sur les chaussures du ministre

tonne l'avocat, qui en déduit que le corps a été jeté à l'eau. Enfin, le défenseur insiste sur les deux petites fractures constatées au niveau du visage, en contestant la version de l'instruction qui impute ces lésions osseuses aux opérations d'embau mement. Aussi Mr Boyer estimet-il qu'un supplément d'informa-tion est indipensable, et, des vendredi, il indiquait que ses clients feraient appel de l'ordonnance du juge devant la chambre d'accusation et porteraient l'affaire, si nécessaire, jusqu'à la Cour de cas-

**MAURICE PEYROT** 

#### DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Lt Monde CHAMPS ÉCONOMIQUES La guerre civile en Yougoslavie

#### Le SPD allemand et l'Internationale socialiste réservés sur l'envoi d'une force d'interposition

La proposition franco-allemande d'envoyer en Yougoslavie une force d'interposition européenne a relancé en Allemagne le débat sur la participation éventuelle de troupes alle-mandes à des forces multinationales

L'envoi d'une telle force a été défendu vendredi 20 septembre au Bundestag par les porte-parole des Partis chrétien-démocrate et chrétien-social de Bavière. Les orafeurs du Parti social-démocrate, où la moindre allusion à une participation allemande à toute mission militaire en dehors du territoire de l'OTAN suscite traditionnellement une levée de boucliers, ont réagi au contraire avec méfiance. Ils préferent des

#### CAMBODGE

#### M. Sihanouk annonce la signature du traité de paix pour le 31 octobre

Le prince Norodom Sihanouk a annonce vendredi 20 septembre que le traité de paix mettant sin à la guerre civile au Cambodge sera signé le 31 octobre. Le premier ministre, M. Hun Sen, a confirmé la date de signature du traité. « Nous avons résolu tous nos problèmes dans le cadre du projet d'accord de paix», a expliqué M. Norodom Sibanouk, lors de son arrivée aux Nations unies où il devait rencontrer le secrétaire géné-ral, M. Javier Perez de Cuellar. La conférence de paix, qui se déroule sous les auspices conjoints de la France et de l'Indonésie, doit se réu-nir une nouvelle fois à Paris, à la fin-

sanctions économiques. Les dirigeants de l'Internationale socialiste, réunis vendredi à Berlin, se sont eux aussi prononcés pour l'application de sanctions économiques et un strict embargo sur les annes.

Toute saventure militaires autoqu'une opération agréée par tous pour maintenir un cessez-le-feu, a été rejetée. Le leader du PSI italien, M. Bettino Crari, qui résumait les discussions, a indiqué qu'une recon-naissance de l'indépendance de la Crostie et de la Slovénie à ce stade scrait prématurée.

Il a été appuyé par le président d'honneur des sociaux-démocrates allemands, M. Willy Brandt, dont le parti a appuyé ces derniers mois avec véhémence une telle reconnais-

H. DE B.

🗆 Le désaccord de La Haye est « en revers pour la paix », selon le Quai d'Orsay. — La reunion des Douze de la CEE, qui n'ont pu se mettre d'accord, jendi 19 septembre à La Haye, sur le principe d'une force européenne de maintien de la paix en Yougoslavie, ne constitue pas « une défaite des Douze, mais un revers pour la paix», a estimé, vendredi 20 septembre, le porte-parole du Quai d'Orsay, M. Daniel Bernard, il a également souligné que la réunion du groupe ad hoc prévue le 23 sentembre dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale aurait pour objet de « réfléchir aux voles et moyens de donner aux observateurs (de la CEE), dont le être modifiés et augmentés, les moyens d'exercer leur mission : pour ce faire, on pourrait imagines que des troupes soient envoyées à l'effet d'appuyer la mission des

Après une décision de justice

## Valmet renonce à s'installer sur la technopole bordelaise de Montesquieu

**BORDEAUX** 

Valmet-automation France, filiale du groupe métallurgique finlandais Valmet, vient de renoncer à s'instailer sur la technopole Montesquieu près de Bordeaux. La société avait pourtant annoncé officiellemen 17 septembre, son intention de construire sur le site une unité de production de 3 000 mètres carrés. Mais, entre-temps, a été rendu public un jugement du tribunal administratif amulant l'arrêté préféctoral autorisant la création de cette

Depuis bientôt dix ans, une partie des viticulteurs du vignoble des graves de Bordeaux défend son territoire contre l'implantation de la technopole. La zone n'exercé en réalité jusqu'à présent qu'un attrait limité sur les entreprises de haute technologie. Aussi, l'annonce de la prochaine installation de Valmet-

**EN BREF** 

□ Un dépistage du sida recommandé aux Etats-Unis pour les patients hospitalisés. - Les services fédéraux de la santé américains ont proposé que les patients hospi-talisés aux Etats-Unis passent un test de dépistage du virus HIV à leur admission. Ce projet de recommandation du centre de contrôle des maladies d'Atlanta a čté envové mercredi 18 septembre, aux professionnels de la santé pour commentaires. En cas d'adoption de cette mesure, les tests ne deviendraient pas obliga-toires mais seraient proposés systématiquement. Des syndicats médicaux avaient souhaité la mise en place d'une telle mesure après que e centre de contrôle avait récemment décidé d'encourager les personnels de santé les plus exposés à se faire tester. - (AFP, UPI.)

automation France avait-elle été

Spécialiste de l'automatisation pour les industries du papier et de la pâte à papier, Valmet a pris pied à Bordeaux en 1989. La société avait l'intention de regrouper une centaine d'emplois à Montesquieu et d'en faire sa tête de pont pour l'Europe du sud. Or, le-lendemain de l'annonce de l'implantation finlandaise, était diffusé le jugement du tribunal administratif. En fait, la décision d'annulation de la ZAC remonte au 23 juillet dernier, mais ni les viticulteurs ni le conseil général de la Gironde, engagés dans des tracta-tions discrètes au sujet du périmètre de la technopole, n'en avaient souf-fie mot, pas plus que l'administra-tion. Tant et si bien que Valmetautomation France n'a pris connais-sance du jugement qu'après l'an-

GINETTE DE MATHA

 Traversée de l'Atlantique à la rame : Frédéric Guéria a abandonné. - Le navigateur français Frédéric Guérin, qui était parti le 27 juin de la côte est des États-Unis dans l'intention d'améliorer le record de Gérard d'Aboville (soixante-douze jours), a renoncé, vendredi 20 sep-tembre, à poursuivre sa tentative de traversée de l'Atlantique à la rame. Après quatre-viagt-cinq jours de navigation, il se trouvait à une centaine de milles au sud-ouest de la côte irlandaise et à quelques jours seulement des côtes bretonnes, mais seulement des côtes bretonnes, mais il était handicapé par une douleur au bras à la suite de plusieurs chavirages dus au manyais temps. Après avoir actionné le signal de défresse de sa balise Argos, il a été recneilli par un hélicoptère de secours irlandais qui l'a conduit à Shannon (Irlande), où il a été hospitalisé.

LES CONTES POPULAIRES DE TRADUITS ET COMMENTES PAR **G.MASPERO** Un volume 12x 17, 306 pages, 120 F.

محكرًا من الأص

· 阿里,在大声· E )(至 · E )

SUPPL OF THE STREET

The second secon

Maisonneuve & Larose